



UNIVERSITY OF PITTSBURGH



Darlington Memorial Library







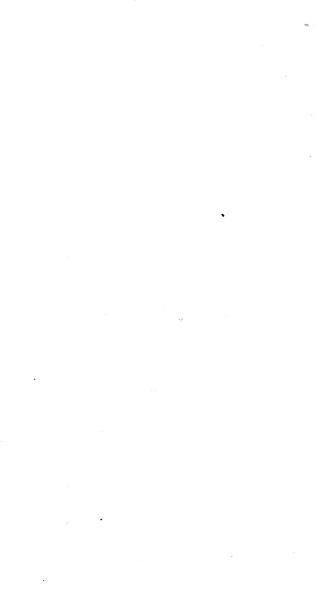

JOURNAL

## HISTORIQUE

DU DERNIER VOYAGE que feuM. de la Sale sit dans le Golse de Mexique, pour trouver l'embouchure, & le cours de la Riviere de Missicipi, nommée à present la Riviere de Saint Louis, qui traverse la LOUISIANE.

Où l'on voit l'Histoire tragique de sa mort, & plusieurs choses curieuses du nouvéau monde. Par Monsieur JOUTEL, l'un des Compagnons de ce Voyage, redigé & mis en ordre par Monsieur DE MICHEL.



## A PARIS,

Chez Estienne Robinot, Libraire, Quay & attenant la Porte des Grands Augustins, à l'Ange Gardien.

## MDCCXIII.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

1356 500



## LE LIBRAIRE AU LECTEUR.

E Manuscrit de ce fournal, m'es-L' tant tombé entre les mains, & l'ayant fait voir à des personnes habiles en ce genre ; ils l'ont jugé digne de l'impression, particulierement à present que le Public est dans le goust des Livres de voyage; & que celuycy est de saison, à cause de la description que l'on y trouve de la fameuse Riviere de Missicipi, & de la Louisiane, où l'on projette de grands établissemens. Cette Relation outre cela est extraordinaire, curieuse, & interessante pour l'honneur, & même pour l'avantage de la Nation ; en ce qu'elle publie les tentatives, & les expeditions hardies & glorieuses de nos aventuriers François, qui sans se contenter, comme les autres, de découvrir le de-

AVIS hors, & les Costes des terres inconnuës,

en veulent penetrer le dedans, au risque de mille dangers, & même de leur vie. Ne sont-ils pas bien louables de nous faire connoistre en entier ce grand reste du monde, qui durant tant de siécles, estoit demeure caché à nos Ancestres, jusqu'à ce qu'il y a environ deux cents ans, que ChristophleColomb, nous l'a découvert, & qu'Americ Vespuce y estant passé peu de temps après, luy donna son nom en le faisant appeller l'Amerique. L'un de ceux que j'avois prié de lire se manuscrit, l'a retouché selon l'ordre qu'on m'en a donné ; & comme il a esté du métier de voyageur de long cours, il en a pû juger, & le mettre en état de paroistre en public. La lettre qu'il m'en a ccrite, estant non seulement instructive sur ce Journal, mais y pouvant faire un

ferois plaisir de l'y joindre. La voicy. Je vous renvoye Monsieur vôtre Manuscrit; sa lecture m'a renouvellé la joye que j'ay tant prise

Supplément curieux, j'ay crû que je

autrefois dans mes voyages; elle m'a fait relire ceux de plusieurs autres qui ont traité du Canada, & m'a promené en idée dans ces terres vastes, barbares, & inconnuës, avec bien plus de facilité & moins de risque, que n'a fait le Heros de cette relation. Il merite assurément ce titre d'honneur; & je n'ay pû m'empêcher, aprés avoir lû ses aventures, de dire aprés le Poete

illi robur & æs triplex

circa pectus erat.

Car quelle force, quelle vigueur de corps & d'esprit, ne luy a t-il pas fallu pour projetter, entreprendre, & soutenir une si nouvelle, si hardie, & si rude entreprise? Une découverte de plus de huit cens lieuës de païs, barbares, inconnus, sans chemins frayez, sans Villes, ni sans aucune des commoditez qui facilitent les voyages de par tout ailleurs. La voiture par terre, est de marcherà pied, estre souvent reduit à n'avoir pour souliers qu'un morceau de peau de bœuf pour s'enveloper les piez; a porter son sussil, son paquet, des outils, & quelques marchandises pour troquer avec les Sauvages. Il est vray que par hazard, & rarement on attrape quelque che-

val pour s'aider.

S'il faut se mettre sur l'eau, on n'a que de miserables canots que l'on fait d'écorce ou de peaux de bœuf, & qu'il faut souvent porter ou traisner par terre, quand les saults ou chutes d'eau des Rivieres empeschent de s'en servir. Coucher à terre exposé aux injures de l'air; s'exposer à estre de-voré des crocodiles, & mordu par les serpens à Sonnettes; renonceràpain, vin, sel & à toutes les commoditez de la vie pendant des années. Ne manger que quelque pauvre boüillie faite de farine de blé d'inde, du poisson demi

rosti ou mal bouilly dans l'eau, des viandes de bouf ou de chevreueil boucannées, c'est à dire sechées au vent & à la fumée. Qu'elle peine a-t-on encore àtrouver des signes pour se faire entendre de tant de Nations differentes dont chacune a sa langue particuliere ? C'est à quoy se doit resoudre un Aventurier, qui veut faire des découvertes en Canada; & on auroit peine à le croire, si tous ceux qui en écrivent ne s'accordoient en ce point.

Ce païs est pourtant beau & bon, au moins vers le Sud, dont on parle icy; la temperature y est admirable, le sol merveilleux pour la culture, & la fecondité en toutes sortes de grains, & de fruits: Ce qui paroist par ceux que la terre y produit d'elle-même en abondance. Les colines & les forests y portent des bois propres à tout, des arbres fruitiers, de ceux même des païs viij

froids & des païs chauds. On y trouve de la vigne à qui il ne manque qu'un peu de culture, il ya des cannes à sucre, de grandes prairies, des Rivieres poissonneuses & navigables. Il est vray qu'elles sont infestées par les crocodiles, prodigieux lezards d'eau; mais on peut avec un peu de precaution s'en garer; comme de ces serpens à Sonnettes, qui sont si venimeux, mais qui ne mordent jamais, si on ne les hurte. Les bœufs fauvages y font à milliers, ils font plus grands que les nôtres, d'une bonne chair, & couverts au lieu de poil, d'une espece de laine frisee & fort fine. Cerfs, chevreuils, & toute forte degibiers y abondent, & sur tout les d'indons. S'il y a des poisons & du venin, on y trouve aussi des remedes presens & merveilleux.

N'y cherchez ni Villes magnifiques, & riches, ni bastimens superbes, ni de ces merveilles. d'Architecture, ni restes ni monumens antiques de la vanité des Grands. Mais vous y admirerez la nature dans sa belle simplicité, comme elle est sortie des mains de son Createur, sans avoir esté corrompue ni alterée par l'ambition, & par l'art.

Mais un païs si vaste & si beau, n'est-il que pour des bestes, des oiseaux & des poissons? Merveille inconcevable! On y trouve une infinité de Peuples divisez par Nations qui habitent quelques Cabanes d'écorce, ou couvertes de roseaux, ou de peaux de bœuf, lorsqu'ils ne sont pas à la chasse, à la pesche, ou à la guerre; presque nuds, sans autre lit qu'une peau de bœuf, sans meubles, qu'une chaudiere, une hache, & quelques plats d'écorce. Prendre leur nourriture, quand ils en ont, & comme des bestes; n'avoir aucure fouci, ne faire cas d'aucune forte de richesse; chanter, danser, fumer, manger, dormir, chasser, pescher, estre indépendant, faire la guerre, & se venger dans l'occasion le plus cruellement qu'il leur est possible : Voilà la vie d'un Sauvage. Qu'il y en ait vers le Sud de moins stupides, & moins brutaux que ceux du Nord; ils font Sauvages, les uns & les autres ne pensant qu'au present, n'aimant que ce qui tombe sous les sens, incapables de comprendre rien de spirituel; fins & habiles dans ce qui regarde leurs interests, sans aucun sentiment d'honneur, ni d'humanité, horriblement cruels; tres unis entr'eux, à ceux de leur Nation & de leurs Alliez; Mais vindicatifs & impitoyables, à l'égard de leurs ennemis. Enfin leur figure, quoique hideuse, marque que ce sont des hommes; mais leurs manieres & leur genie les fait paroistre des bestes, & des plus méchantes.

Un Auteur moderne qui a de-

meuré en Canada, & qui d'ailleurs en a assez bien écrit, a cru peut-estre se distinguer, & passer pour plus habile que les autres, à connoistre le genie des Peuples, en donnant, comme il fait, bien plus d'esprit, & de penetration aux Sauvages, qu'on ne leur en donne ordinairement; il les fait même quelque fois raisonner contre nos Mysteres trop amplement, & trop subtilement; aussi sa Relation l'a-t-elle fait soupçonner d'estreluy même le Sauvage discoureur & libertin, qu'il suppose, & à qui il prête l'artificieuse malignité de ses idées, & de ses raifonnemens.

Pour le genie des Sauvages, je croy qu'il en faut croire les Missionnaires. Car ils ne sont pas moins habiles que les autres pour connoistre la verité, & ils ont au moins autant de probité pour la dire. Toujours occupez & appliquez par leurs fonctions, depuis

cent ans à étudier ces pauvres figures d'hommes, ne les connoistroient-ils pas? & leur conscience ne leur auroit-elle point reproché de nous avoir menti à ce sujet? Les Missionnaires conviennent donc que si parmi ces Barbares, il y en a de moins méchans & moins brutaux que les autres, il n'y en a point de bons, ni de bien capables des choses audessus des sens; & que quels qu'ils soient, on ne peut compter sur eux. Il y a toûjours à s'en défier; enfin qué pour faire d'un Sauvage un Chrétien, il faut le rendre homme auparavant. Et peuton croire aussi qu'un Sauvage le foit, quand on le voit sans Loy, sans Roy, & ce qui est le plus dé-plorable, sans Dieu. Car à bien examiner leurs sentimens & leurs actions, il ne parosst pas qu'ils ayent aucune espece de Religion, ni d'idée bien formée de la Divinité. Si quelques uns en de cer-

taines occasions rémoignent quelquefois reconnoistre un premier & Souverain Estre, ou de la veneration pour le Soleil. Pour le premier Article, ils s'expliquent avec tant de confusion, de contradictions, & d'extravagances, qu'on sent bien qu'ils ne sçavent ni ne croyent rien du tout fur cela; & pour le second, que ce n'est qu'une coûtume sans serieuse re-

flexion de leur part.

Miserable Nation, plus dépourvuë encore des lumieres du Ciel&de la naturemême,que tant d'autres dans les Indes d'Orient; qui neanmoins abruties & stupides sur la connoissance de la Divinité, ne laissent pas de s'en faire quelque culte, & d'avoir certains Hermites ou Faquirs, qui par d'horribles penitences, taschent de se la rendre favorable, & marquent en cela qu'ils en ont quelque sentiment. Mais on ne trouve rien de tout cela chez nos Sauvages Ameriquains; & on pent dire enfin que generalement ce sont

des Peuples sans Dieu.

Nos François nez en Canada, tous gens bien faits, d'esprit & de merite, ne souffrent pas volontiers que l'on décrie ainsi leurs Sauvages. Ils foutiennent qu'ils font hommes comme les autres, & qu'il ne leur manque que l'éducation, & d'estre cultivez. Mais outre que l'on peut croire, qu'ils parlent pour sauver l'honneur de leur patrie, nous n'avançons rien, que sur le rapport de tant d'habiles & honnestes gens, qui bien informez sur les lieux en ont écrit; Nouscroyons doncqu'il fautà present distinguer deux sortes de Sauvages du Canada. Ceux qui depuis 60 ou 80 aus, ont habitude avec les Européens, & les autres que l'on découvre journellement; & c'est de ces derniers particulierement que l'on parle icy, & ausquels on attribuë touttes ces odieuses, & miserables qualitez de Sauvages de l'Amerique Septentrionale. Car on sçait que les premiers, comme les Hurons, les Algonquins, les Iroquois, Islinois, & peut-estre quelques autres, sont à present assez humanisez; que leur raison se développe; & qu'ils pourront devenir capables d'instruction.

Estonnante, & incomprehenfible, mais adorable disposition de la Providence Divine! On voit icy une grande partie de la terre, d'une étenduë immense, d'un sol merveilleux pour la culture, & la fecondité en toute sorte de grains & de fruits; d'une admirable temperature de l'air, comme il paroist en ce que ses Habitans tres nombreux, n'ont presque point de maladies; & que le sexe si infirme parmy nous y est fort & vigoureux, mertant au monde leurs enfans sans peine, & les nourrissant toutes elles mêmes

parmi le travail & les fatigues, fans toutes les miseres de nos païs. Ce beau & vaste païs neanmoins, dont ce Journal fait la description, si favorisé des biens de la Terre, est depuis tant de siécles dénué de ceux du Ciel.

Les Peuples infinis qui l'habitent font des hommes,& n'en ont prefque que la figure; sont creatures de Dieu, & ne le connoissent pas même, bien loin de le servir. Que ceux qui ont la hardiesse & le courage de voyager dans ces païs Sauvages; & ceux qui en lisent les Relations, se gardent bien de faire sur ce point certaines reflexions temeraires, & de trop raisonner; ils se perdroient dans leurs pensées. Le plus court, & le plus seur en ce rencontre, est d'adorer la profondeur inconcevable de la sagesse du Createur; d'arrester toutes nos recherches, & nos curiofitez par cette exclamation de l'Apô-

dam & de Noé comme nous

Quelle obligation n'avons-nous
donc pas à ces hardis Voyageurs,
qui entreprennent les nouvelles
découvertes; qui au peril de leur
vie, à leurs frais & aux risques de
tant de fatigues, nous vont déterrer non seulement mille objets de
nôtre curiosité, & de nôtre admiration, que nous ignorerions
sans eux; mais qui nous cherchent
& nous découvrent une parenté
nombreuse qui n'est pas moins

**x**viij veritable pour nous avoir esté si long-temps inconnuë. Quelle soit brutale, & indocile; il y aura plus de merite à travailler à l'humaniser, & à la rendre susceptible des lumieres de la raison & de la Foy. Non, on ne peut marquer trop de reconnoissance envers ceux qui se dévoiient à faire les nouvelles découvertes; plus elles sont difficiles, plus ont est obligé à ceux qui les entreprennent. Que l'avarice, l'ambition, l'inquiétude, le dérangement des affaires y donnent lieu fort souvent; Dieu qui sçait tirer le bien des maux, fait servir toutes les passions à sa gloire & au salut de fesElus;& si les grands voyages ne sanctifient pas ordinairement les Voyageurs; c'est leur faute. Mais au moins donnent-ils lieu à la san-Aification de tant de Barbares, en frayant le chemin aux Missionnaires, qui les vont catechiser. Ainsi tout le monde leur est obli-

xi

gé; les Sauvages, de la connoiffance de Dieu qui leur est proeurée; nous de trouver par leur moyen une infinité de Peuples inconnus, qui se joindrons à nous pour servir & glorisser le Createur de l'Univers.

Que ces voyageurs ne soient pas quelquesois exacts, & d'accord entr'eux dans leurs Relations, leurs descriptions & leurs Cartes Geographiques; c'est un désaut inévitable aux faiseurs de découvertes; Mais cela même est avantageux au Public, en ce que les Successeurs de ces gens là sont excitez à examiner les choses de plus prés, à corriger, à éclaicir, & à persectionner ces ébauches.

Pour reconnoistre donc le service que nous rendent ces Illustres Aventuriers, & pour les payer en quelque sorte de leurs peines; faisons passer par nos écrits leur nom à la posterité; applaudissons à leurs entreprises en lisant &

louant leurs Relations. Celle-cy merite assurément d'estre & luë & louée, car elle a du curieux, de l'extraordinaire & du tragique. Elle est même, comme nous avons dit, interessante dans la conjoncture presente qu'il se projette des établissemens dans les païs, dont elle parle, qui peuvent avoir des suites des plus honorables, & des plus avantageuses à la Nation. Le voyage qui s'y est fait est un des plus grands, & des plus rudes. Comme le recit en est fait par un témoin occulaire, & d'une maniere naïve, simple & circonstanciée, ilmerite croyance. Mais n'estant qu'un Journal, il n'est pas susceptible d'ornemens, ni de politesse. Le Lecteur excufera aussi le retour qui s'y trouve des mêmes expressions, par l'impossibilité de faire autrement; & se contentera que la secheresse de la narration, soit compensée par la curiosité des matieres. J'ay

XX

cru que les petites notes que j'y ay ajoûtées, ne déplairoient pas, en ce qu'elles expliquent bien des choses, qui ne sont pas communément entenduës de ceux qui n'ont pas la pratique des grands

voyages.

Mais aprés avoir dit le bien & le mal de cette Amerique Septentrionale, la beauté & la bonté de son elimat, la brutalité de ses Peuples, & exposé les maux infinis ausquels doivent se resoudre ceux qui y voyagent; je croy qu'il est bon de dire quelque chose de feu Monsieur de la Sale, qui fait le principal personnage, & comme le Heros de cette Relation, quoiqu'ayant esté assassiné par ses gens, il fut la malheureuse victime de la découverte, dont on y parle. Il est encore à propos de faire connoistre ce qui a precedé le contenu de ce Journal, & la suite heureuse qu'a eu cette fatale entreprise en nos jours. Voixxij

cy ce que j'en sçay par mes connoissances particulieres, & par ce qu'on en a écrit.

Robert Cavelier, communément dit Monsieur de la Sale, natif de Roüen, de bonne famille ayant esté élevé dans la pieté & les lettres, passa assez jeune en Canada, y prit goust au commerce, & encore plus aux projets des nouvelles découvertes dans l'interieur de ces vastes contrées. Pour s'y fixer, & en faire même sa patrie, il y acheta une habitation dans l'Isle de Mont-real, où l'on a basti la seconde Ville du Canada, soixante lieuës audessus de Quebek, qui en est la Capitale avec Evesché, Gouverneur, Intendant & Conseil Superieur. Le païs n'a que ces deux Villes, & quelques Villages. Elles font fur ce grand fleuve de Saint Laurent, qui venant du Sud'oüest se forme ou s'augmente des eaux de cinq prodigieux lacs d'eau douce,

AU LECTEUR. xxiij qui s'écoulent les uns dans les autres, & par lesquels il passe pour venir se décharger dans l'Occan, par une tres large embouchure qui ouvre le chemin aux Navires qui veulent penetrer dans le Canada.

Jusques au tomps de Monsieur de la Sale, on y avoit fait assez de découvertes vers le Nord; car la pelleterie y estant bonne & abondante, les negocians de Quebek & de Mont-real, par les Aventuriers que l'on appelle Coureurs de bois, à cause de leurs courses dans les Forests, avoient penetré fort avant dans les terres de ce costélà. Mais on n'avoit gueres avancé vers le Sud, ni vers le Sud'ouest, audelà du Fort de Frontenac, qui est sur le Lac Ontario, celuy des cinq grands Lacs, plus proche de ce costé-cy. On conjecturoit neanmoins sur le rapport des Sauvages, qu'il y avoit de grandes & belles découvertes à faire. On avoit souvent entendu parler de ces riches mines de Sainte Barbe dans le Mexique, & on estoit tenté de les aller visiter.

On avoit quelque connoissance du fameux fleuve de Missicipi, que l'on croyoit alors pouvoir tomber dans la mer du Sud, & y ouvrir un chemin. Ces conjectures ayant touché Monsieur de la Sale, qui passionné pour la gloire de sa Nation vouloit signaler le nom François, en fait de découvertes extraordinaires, audessus de tous ses devanciers. Il en forma le dessein, & resolut de l'executer; & veritablement il y estoit propre, & il y reussitaux dépens de sa vie; car en ce genre, personne n'a tant fait que luy, pendant une vingtaine d'années qu'il s'y est employé. Aussi estoit ce un homme reglé dans ses mœurs, d'une vaste étenduë d'esprit, assez lettré & entendu dans les Mathematiques, entreprenant, hardi,

hardi, intrepide, adroit, infinuant, ne se rebutant de rien, trouvant des ressources à tout, sans aucune crainte des fatigues les plus rudes, merveilleusement constant dans l'adversité, & ce qui estoit tres avantageux, assez bien versé dans plusieurs langues Sauvages. Monsieur de la Sale avec de si beaux talens, dont il avoit donné des preuves en bien des rencontres, s'acquit l'estime des Gouverneurs du Canada; & Monsieur de Courcelles, Talon & de Frontenac le témoignerent successivement, en l'employant souvent pour l'honneur & l'utilité de la colonie

Le Gouvernement du Fort de Frontenac, lieu le plus avancé vers les Sauvages, luy fut donné; & estant repassé en France en 1675, le Roy luy en accorda la proprieté, à la charge qu'il le mettroit en meilleur état qu'il n'estoit. C'est ce qu'il sit aussitost

qu'il fut retourné en Canada; d'où il revint à Paris, plein de nouvelles connoillances sur ce qui regardoit la Riviere de Mifficipi, les pais qu'elle traverse, les mines, particulierement de plomb & de cuivre, les Rivieres navigables, & sur le negoce qu'on pourroit faire des peaux, & de la laine tres fine de ces bœufs sauvages faciles à tuer, dont il y en a une infinite dans les forests. Ayant ausli de meilleurs memoires de ces pais, que les fables qui en furent alors debitées sous le titre d'un voyage du Sieur Joliet; il fut bien reçû à la Cour, & expedié avec de bons ordres pour travailler à ses découvertes.

Le grand credit où l'on voyoit Monsieur de la Sale, & ses vastes projets, luy firent des jaloux & des envieux. Ses compatriotes même traverserent ses desseins: mais il surmonta tous ces obstacles, & repassa en Canada vers l'an

AU LECTEUR. xxvij 1678, avec le Chevalier Tonty, Gentilhomme Italien, homme de service, & de merite qu'il s'attacha pour son entreprise. Il prit aussi dans le païs, quarante ou cinquante personnes propres à cette expedition, entre lesquelles étoient trois Recollets qu'il menoit, afin d'essaïer ce qui se pourroit faire parmi les Sauvages en faveur du Christianisme: car il sçavoit & estimoit avec raison la vertu, l'habileté & le zele de ces bons Religieux, qui ont commencé feuls la Mission dans ce nouveau Monde; & qui secondez des autres,

Monsieur de la Sale, aprés plus de deux ans d'allées & de venuës, fort traversées par ses envieux dans le païs, jusque là, que sans la theriaque, il seroit mort du poison que quelques Scelerats luy avoient donne; ne put mettre en ordre ses affaires, & com-

l'y ont entretenuë jusqu'à present

avec tant d'édification.

mencer fon expedition qu'en 1682. Il partit donc enfin, & pour que sa découverte du Missicipi fût entiere, il sit partir le Pere Hennepin Recollet avec quelques autres vers le Nord, afin qu'ils y cherchassent la source de ce fleuve; & ils la trouverent vers le cinquantiéme degré de latitude Nord. Pour luy, poussant son voyage à l'Oüest, il trouva la Riviere des Islinois, qu'il nomma Riviere de Seignelay, & suivant son cours il arriva au Missicipi, où elle se décharge. Là il crut qu'il n'avoit qu'à se laisser descendre vers son embouchure dans la mer telle qu'elle fût, soit du Sud ou du Mexique. Il trouva par tout le long de ses bords, beaucoup de Nations Sauvages, avec lesquelles par le moyen de ses prefens, il fit alliance, & donna au païs le nom de Louisiane, pour honorer le nom & la memoire de nôtre Auguste Monarque , sous le

regne duquel ces découvertes ont esté faites. Enfin le cour du Missicipi, conduisit Monsieur de la Sale à son embouchure, par deux canaux dans le Golfe de Mexique au mois d'Avril 1682, ou 1683: car les dattes de ceux qui en ont écrit, sont l'une ou l'autre de ces deux. Il resta là quelques jours à faire ses observations, & à poser quelques marques qu'il pust reconnoistre, lorsqu'il y reviendroit. Content d'avoir trouvé une partie de ce qu'il cherchoit, il rebroussa chemin par sa même route, & retourna à Quebek en Canada, pour repasser en France, & de là faire une autre tentative par le Golfe de Mexique, pour y chercher cette embouchure du Missier, qu'il avoit trouvée par le Canada, & s'en assurer. Car il luy paroissoit bien plus avantageux de la connoistre par mer, que d'y aller par terre, à cause que le voyage par

le Canada est bien plus long, & plus rude, & qu'on n'y va qu'une fois l'année, au lieu que par la mer du Mexique, il n'est pas plus long: mais bien plus commode, & qu'il se fait en touttes saisons, d'aller & de venir. Il voyoit encore que cette embouchure découverte par mer, donnoit une plus facile & plus seure communication avec le Canada, en remontant ce beau fleuve, dont la navigation n'est point gastée, par les Saults ni par les Rapides plus de six cens lieuës vers sa source.

Ces considerations firent repasser en France Monsieur de la Sale, où son expedition ayant esté louée, & son nouveau projet approuvé, le Roy luy sit donner des Vaisseaux pour retourner & continuer ses entreprises. On en trouve tout le détail dans ce Journal. Cette affaire si bien commencé, promettoit des suites bien avantageuses: mais elle échoüa par la

AU LECTEUR. xxxj perfidie & la méchanceté des gens même de cet Illustre Aventurier.

Voilà ce que j'ay cru pouvoir servir de preliminaire à vostre Journal, si l'on croit que cela ne le désigure point, vous le pouvez mettre à sa teste; & à la sin ce qui suit, \*& cela fera connoistre \* on l'g à quoy s'est terminée cette belle trouvera. entreprise de la découverte de la Riviere de Missière.

#### APPROBATION.

J'Ay lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre, Journ: l'Historique du dernier voyage que Monsie r de la Sale a fait dans l'Amerique Septentrionnale &c. dans lequel je n'ay rien trouvé, qui puisse en empêcher l'impression. Fait à Paris ce 18 Juin 1712.

BURETTE.

### PRIVILEGE DU ROY.

L OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, Roy de France & de Navarre, à nos Amez & Feaux Conseiller. Les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requestes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil, Prevôts de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers Qu'il appartiendra, SALUT. ESTIENNE ROBINOT, Libraire à l'aris, Nous ayant fait remontrer qu'il desireroit saire Imprimer le Jour al Historique du de nier Voyage du S sur de la Sale, cans l'Amerique Septentrionale, s'il nous plaisoit luy accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires. Nous avons per-mis & permettons par ces presentes, audit Robinot, de faire Imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, conjointement ou separément, & autant de fois que bon luy semblera, & de le vendre, taire vendre & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de fix années consecutives, à compter dis jour de a dat e destites presentes. Faisons désen-ses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéissance. Et à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'Imprimer, faire Imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre, en tout ni en partie, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de luy; à peine de confiscation des exemplaires contresaits, de

XXXIIj

quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit exposant, & de tous dépens dommages, & interests; à la charge que ces presentes seront enregistrées tout au long sur le Re-gistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles. Que l'Impression dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en bon Papier & en beaux caracteres, confor-mément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'exposer en vente, il en sera mis deux exemplaires dans nocte Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres cher & Feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des presentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joiir l'Exposant ou ses ayans cause pleinement & sans soussir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empeschement. Voutons que la copie desdites presentes qui sera imprimée au com-mencement ou à la fin dudit Livre, soit tenuë pour deuëment signissée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amez & Feaux Conseillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original; Commandons au Premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permisfion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est nôtre plaisir. DONNE' à Fontaine-

#### XXXIV

bleau le septiéme jour du mois d'Aoust, l'an de Grace mil sept cens douze; & de nôtre Regne le soixante & dixième. Signé, Par le Roy, en son Conseil, DE SAINT HILAIRE.

Registré sur le Registre Num. 3 des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 545, Num. 602, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du 3 Aoust 1703. Fait à Paris le deux Novembre 1712. Signé, Joss E, Syndic.

# FAUTES A CORRIGER avant que de lire.

Page 189. ligne 11. cc qui, ajontez, joint. page 148. ligne 9. aprés l'autre, ajontez, chose sut, page 308. ligne 1. dans les pais qui sont décrit, lisez, que l'on décrit, page 372. ligne 14. de l'oreille, lisez de l'œil.

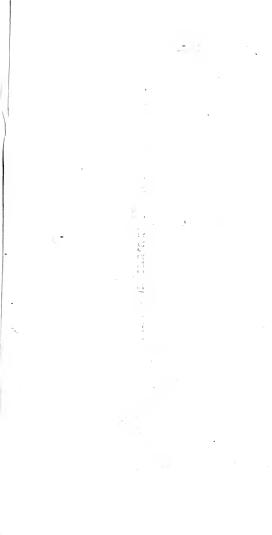

1. Guaine 15 uras 10  $sv_{D}$ 0 Goy DIA NOT 290 27.5



### PREFACE

Du Sieur de Michel, qui amis en ordre ce Journal.

UOIQUE le Voyage de feu Monfieur de la Sale ait eu une fin tres-malheureuse pour sa personne, cela n'empêchera pas la posterité de luy conferver toûjours le nom d'un illustre Voyageur.

L'Histoire de son entreprise fera plaisir aux siecles à venir, en leur apprenant quelle a esté la force du genie, la grandeur du courage, & la noble opiniâtreté d'un tel homme, à s'imaginer & à executer les moyens de découvrir les restes du nouveau Monde.

Et comme les particularitez de la découverte de ces grandes &

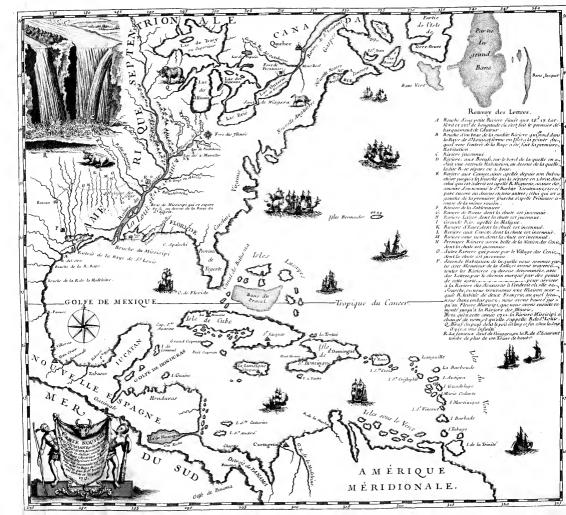



### PREFACE

Du Sieur de Michel, qui amis en ordre ce Journal.

UOIQUE le Voyage de feu Monsseur de la Sale ait eu une sin tres-malheureuse pour sa personne, cela n'empêchera pas la posterité de luy conserver toûjours le nom d'un illustre Voyageur.

L'Histoire de son entreprise fera plaisir aux siecles à venir, en leur apprenant quelle a esté la force du genie, la grandeur du courage, & la noble opiniâtreté d'un tel homme, à s'imaginer & à executer les moyens de découvrir les restes du nouveau Monde.

Et comme les particularitez de la découverte de ces grandes &

A

vastes Provinces seront toûjours l'objet des gens curieux & sçavans; on ne doit pas s'étonner, si aprés ce qu'en ont écrit le Pere Hennepin Recolet, le Chevalier Tonty, & quelques autres; on expose encore ici un Journal Historique du dernier Voyage que M. de la Sale entreprit pour aller par le Golfe de Mexique, dans la Louisiane, consommer ce qu'il avoit projetté dans son Voyage précédent, si la trahison des siens n'en avoit retranché le cours.

Ce Journal de M. Joutel, dont M. Tonty fait mention dans le Livre qui a été imprimé des dernieres découvertes de l'Amerique, fel. 319, a cela de particulier, qu'il contient exactement ce quiarriva jour par jour à Monsieur de la Sale dans ce funeste Voyage, depuis son départ de la Rochelle; jusques à sa mort, & jusques au retour de M. Cavelier Prestre, frere de M. de la Sale, de M. Carelles de

velier son neveu, du R. Pere Anastase Recolet, & du même sieur Joutel, qui pour revenir en France, sirent ce long trajet par terre, du Golse de Mexique en Canada, dont l'écenduë est de plus de Soo lieuës.

Plusieurs aventures de toutes les manieres, dont la plûpart sont tragiques, contenteront le Lecteur curieux; & sur-tout on admirera la protection de la divine Providence, à conduire & conferver cette petite troupe dans ces vastes Regions, & parmitant de Peuples barbares.

On ne prétend pasici critiquer l'Ouvrage du Perc Hennepin, ni celui de M. Tonty: mais leurs Partifans ne se fâcher ont pas quel' Auteur ne parle pas bien souvent, comme eux; qu'il dise simplement ce qu'il avû, & que sans rien inventer ni exagerer, l'expose nûëment toutes les veritez dont il a esté témoin oculaire.

A ij

Il est cependant vray que l'on peut excuser les uns & les autres sur certaines particularitez; le Pere Hennepin & M. Tonty peuvent avoir vû des choses qui ne sont pas venues à la connoissance de M. Joutel: mais il y a un Fait de consequence dans l'Histoire de M. de la Sale, qu'on ne peut

passer sous silence.

C'est que M. Tonty assure dans son Livre, que M. de la Sale avoit enfin trouvé l'embouchure du Missipi, & M. Joutel soutient le contraire, & dit que cela est si peu vray, qu'au dernier Voyage qu'il fit vers les Cenis, le dit sieur Joutel avec luy, & ne s'en estant jamais séparé, le soin le plus grand de M. de la Sale, fut de s'informer chez toutes les Nations où ils passerent, où estoit le Missieipi, sans que jamais il pût en rien apprendre; que la preuve de cela est, que si M. de la Sale avoit sçû le lieu de l'embouchure de cette Riviere, qu'il auroit infailliblement prisune autre route & d'autres mesures; & l'apparence y est toute entiere, ainsi qu'on le verra dans cette Relation.

Il faut pourtant dire à la déchargé de M. Tonty, qu'il ne donne la chose que sur le rapport de M. Cavelier Prestre & frere de M. de la Sale: Et le même sieur Cavelier pouvoit avoir des raisons pour avancer qu'on avoit fait la découverte du Missieipi dans les mêmes vûës qui l'obligerent de cacher la mort de son frere.

Et parceque l'on verra M. de la Sale roder quelque temps autour des Côtes de l'Amerique Septentrionale, pour trouver l'embouchure de ce fleuve, il est bon d'instruire ceux qui n'ont pas vû son premier Voyage, de leur apprendre d'où vint que cette recherche sut inutile, & qu'il sut contraint de prendre terre ailleurs.

Aprés que M. de la Sale eut dé.

couvert ce vaste continent quifait partie de l'Amerique Septentrionale, depuis le Canada par Monreal, en remontant le Fleuve de S. Laurent, puis par le Pays des Iroquois, des Illinois, & par d'autres ausquels il donna le nom de Louisiane; son dessein estoit de chercher un chemin plus court & plus facile que celuy qu'il avoit fait par terre.

Ce fut pour cette raison, que ayant trouvé dans cette premiere découverte, le grand Fleuve appellé par les Barbares Missicipi, ou Mechassipi, selon le Pere Hennepin, & qu'il nomma Colbert, jugeant bien par son cours, qu'il se déchargeoit dans leGolfe deMexique, il se proposa d'en trouver

l'embouchure.

En effet, avec bien du danger & des travaux qui surpassent l'imagination, il descendit ce Fleuve, & trouva qu'il se separe en deux canaux; il suivit celui qui

estoit le plus au Nord \* jusques où il entre dans la Mer; il prit la hau-tentrion. teur où se trouvoit cette embou-

chure; il la trouva entre le 23% 29° degré de latitude Nord, ainsi que M. Joutel assure le luy avoir entendu dire; il y laissa des marques, il revint sur ses pas au Canada, & de là en France, content de sa découverte, qui auroit esté tout à fait glorieuse, s'il avoit réussi

dans fon second Voyage.

Mais soit qu'il n'eût pas bien pris ses mesures lorsqu'il sit son observation à terre, ou soit que cette Riviere dans son embouplate, & qu'elle ne laisse qu'une une étondue foible margant l' chure s'écoule dans une Plage\* foible marque de son canal à ceux de Mer plaqui viennent par laMer; il est toû- d'un rivege jours vray qu'estant arrivé dans le bas. Golfe de Mexique, qu'il chercha vainement pendant trois semaines la même embouchure, & qu'il fut contraint de prendre terre plus au Sudouest qu'elle n'étoit effectivement.

M. Tonty dit dans son Livre, fol. 192, qu'il estoit present lorsque M. de la Sale prit la hauteur de l'embouchure du Missicipi, dans son premier Voyage, & il marque que ce sut entre le 22 & 23° degré de latitude Nord: mais c'est une erreur qu'il saut attribuer à l'Imprimeur ou au Copiste, puisque dans la Carte que le même Sieur Tonty a inserée dans son Livre, il place cette embouchure par le 26° degré & demi Nord, & il y a lieu de croire qu'il se trompe encore.

M. Joutel & quelques autres croyent que l'embouchure du canal que descendit M. de la Sale, est dans la Baye du S. Esprit, & qu'elle est essectivement entre le 28 & 29° degré de latitude Nord, comme l'avoit trouvé M. de la Sale; à l'égard de l'autre Canal, le même sieur Joutel croit qu'il est plus au Sudoüest & vers des batu\* Batures res \* qu'ils trouverent le 6 Janvier

1685, par le 27 au 28° degré Nord, espacede mer en côtoyant les côtes du Golfe de d'enn. Mexique, qui estoient des marques de la chûte d'une riviere, & dont on negligea de s'éclaireir. Si cela est, M. de la Sale en approcha de bien prés, & même passa devant l'une & l'autre embouchure, mais malheureusement sans les reconnoistre, ce qui fut la cause principale de sa perte & de la ruïne de son entreprise.

Au reste, il faut convenir que si le retour de cette petite troupe d'un Pays si éloigné, & parmi tant de dangers, est un esset visible de la protection divine; c'est aussi un esset de sa justice d'avoir conservé ces témoins, & de les avoir conduits dans la patrie de M. de la Sale, pour rétablir sa reputation, que ses ennemis avoient noircie.

Monsieur de la Sale auroit passé pour un visionnaire, & même pour un imposteur; on auroit blâmé son entreprise, & méprisé sa memoi. re: mais le Ciel n'a pas voulu permettre que l'honneur d'un homme d'un merite si distingué se soit ainsi perdu; il a ramené & conservé des témoins irreprochables, qui de vive voix, & par d'autres preuves incontestables des belles découvertes qu'a fait M. de la Sale, ont fermé la bouche à ses ennemis, & soûtiennent la verité de ce qu'on a avancé au commencement de ce discours, qu'il n'a manqué que du bonheur à M. de la Sale, pour meriter & joüir du titre de grand homme & d'illustre Voyageur.





## JOURNAL

1684

## HISTORIQUE,

Du dernier Voyage que feu M. de la Sale a fait dans l'Amerique Septentrionale, pour la découverte de la Riviere de Missicipi.



Ans le temps que M. de la Sale faisoit ses pre-soutel qui paratifs pour son der-varle dans nier Voyage de l'Ame-nal.

rique Septentrionale, j'étois à Rouen lieu de sa naissance & de la mienne, & j'arrivois de l'Armée, aprés 16 à 17 ans de service.

La reputation de M. de la Sale; la grandeur de son entreprise, la

A vi

Journal Historique,

Juillee 1684 curiosité naturelle aux hommes, la connoissance que j'avois de ses parens, & même de ceux de la même Ville, qui devoient le suivre, m'engagerent facilement à me mettre de la partie, & j'y sus receu en qualité de volontaire.

Nostre rendez-vous estoit à la Rochelle, où se devoit faire nôtre embarquement; Messieurs Cavelier, l'un frere & les autres neveux de M. de la Sale, Messieurs Chedeville Prestre, Planteroze Thibault, Ory, quelques autres & moy, nous nous y rendîmes au mois de Juillet 1684.

Aprés que M. de la Sale eut

achevé de faire expedier toutes les choses necessaires pour son Noms de Voyage, qu'il eut surmonté tou-

tes les difficultez que plusieurs personnes mal intentionnées voulurent luy susciter, & que M. Arnoult Intendant à la Rochelle luy eut donnéses ordres, suivant ceux

qu'il avoit receus du Roy, nous

ceux qui furent du Voyage. d'un Voyage de l'Amerique. 13
partîmes le 24 Juillet 1684, au Juiller
nombre de 24 voiles, dont quatre
estoient destinez pour nôtre Voyade la Roge, & les autres pour les Isles & chelle.
pour le Canada.

Les quatre Vaisseaux qui devoient servir à l'entreprise de M. de la Sale, estoient chargez d'environ 280 personnes, y compris les Equipages, parmi lesquels on comptoit 100 soldats avec leurs Officiers, le nommé Talon avec sa famille Canadienne, environ 30 volontaires, quelques filles, & le surplus gens engagez, ou ouvriers de toutes façons, necessaires pour faire un établissement.

Le rer de ces Vaisseaux estoit Vaisseaux un Navire de Guerre nommé le peur le Voyage. Joly, de 36 à 40 pieces de canon, commandé par M. de Beaujeu, M. de sur lequel M. de la Sale, M. son Beaujeu, frere Prestre, deux Peres Recodant la lets, Messieurs Dainmaville & Flote. Chedeville Prestres, & moy, nous nous embarquâmes: une petite

Fournal Historique,

Tuillet r684.

Fregate de 6 pieces de canon que le Roy avoit donnée à M. de la Sale, commandée par deux Maîtres de Barque, une Flute du port d'environ 300 tonneaux, appartenant au sieurMassiot Marchand de la Rochelle, commandée par le sieur Aigron, qui estoit chargée de tous les effets dont M. de la Sale avoit cru avoir besoin pour \* Estace de son établissement, & une Caiche\*

petit Vaifseau.

fur laquelle M. de la Sale avoit chargé 30 tonneaux de Munitions ou Marchandises, qui estoit fre-

tée pour S. Domingue.

Toute la Flote commandée par M. de Beaujeu , avoit ordre de marcher ensemble jusques au Cap de Finisterre, où chacun devoit prendre sa route: mais cette marche fut interrompuë par un accident imprévû. Nous estions par les 45 degrez 23 minutes Nord,&

lâcher la Flore à Rochefort,

qui fait re- environ à 50 lieuës de la Rochelle, fans qu'il fist autrement mauvais temps, lorsque le mast d'un Voyage de l'Amerique. 15 de Beaupre \* de nostre Vaisseau le Juillet Joly se rompit subitement, ce qui \* Masteounous obligea de mettre les autres ché sur l'avoiles bas, & de couper les cor-vant du dages generalement qui soute- Vaissau, noient le mast rompu.

Chacun raisonna sur cet accident. Quelques-uns crurent la chose concertée, & l'on balança au Conseil si l'on iroit en Portugal, ou si l'on relâcheroit \* à la \* Relâcher, Rochelle ou à Rochefort, & ce c'est retourdernier avis fut suivi; les autres autre lieus Vaisseaux destinez pour les Isles& pour le Canada, se separerent, & continuerent leur route: nous revirâmes vers la Riviere de Rochefort, où les trois autres Vaisseaux nous suivirent, & l'on dépêcha une chaloupe pour avertir M. l'Intendant de cet accident; la chaloupe revint quelques heures aprés, traînant un mast, qui fut bien-tost placé, & aprés quelques conferences qu'eut M. l'Intendant avec M. de la Sale, nous

16 Journal Historique, partîmes de ce lieu le premier

Aoust 1684.

Nous reprîmes nostre route à l'Ouest quart Sudouest, & le 8 du même mois nous doublames le

degré Nord, sans avoir fait aucun mauvais rencontre. Le 12 nous arrivâmes à la hauteur de Lisbonne, environ à 39 degrez Nord. Le 16 nous estions par le 36° degré, hauteur du détroit, & le 20 nous

\* Mouiller, C'est jetter l'ancre.

Aoust 1684.

Madere

reau, e fraîchissemens.

en faire provision.

découvrîmes Madere, qui est au 32, où M. de Beaujeu sit proposer à M. de la Sale de moüiller \* auprés de cette Isle pour faire de l'eau, \* & prendre quelques ra-

Mais M. de la Sale ne fut pas de ce sentiment, attendu qu'il n'y avoit que 21 jours que nous étions partis de France, qu'il y avoit de l'eau suffisamment, qu'on devoit

Differend avoir fait des provisions de rafraî-Beaujeu & chissement, & que ce seroit per-M. de la dre sept ou huit jours & plus inu-

Aoust 1684.

d'un Voyage de l'Amerique. 17 tilement, outre que l'on avoit befoin du secret pour nostre entreprise, à cause que les Espagnols
pourroient en découvrir quelque
chose par le moyen de ces Insulaires, & qu'ensin ce n'estoit pas
l'intention du Roy.

Cette réponse ne fut pas bien receuë de M. de Beaujeu, ni des autres Officiers, non plusque de l'Equipage du Navire, qui en murmurerent beaucoup, & la chose alla si avant, qu'un passager nommé Paget Huguenot de la Rochelle, fut assez insolent pour en parler avec emportement & peu de respect à M. de la Sale, qui fut obligé de s'en plaindre à M .de Beaujeu, & de luy demander si c'estoit de son aveu qu'un homme de ce caractere luy parlât de la forte; M. de Beaujeu ne luy en fit pas autrement satisfaction. Ces mesintelligences précédées par quelques autres qui n'estoient pas avantageuses au service du Roy, 18 Journal Historique,

Aoust 1684.

furent les secrettes semences, qui firent éclorre dans la suite les effets tragiques qui terminerent la vie & l'entreprise de M. de la Sale, & qui causerent nostre perte.

Quoy qu'il en soit, la resolution fut prise de ne point relâcher dans cette Isle; sur quoy M. de Beaujeu dit, que puisqu'il en estoit ainsi, l'on ne relâcheroit en aucun lieu que dans l'Isle de S. Domingue; & nous continuâmes nostre route; nous doublâmes l'Isle de Madere, & commençâmes de voir

Paiffons volans.

ces petitsPoissons volans, qui pour se garantir des Dorades autres poissons qui les pour suivent, s'élancent hors de la Mer, font un vol de la portée dupistoler, retombent dans l'eau, & bien fouvent dans les Navires passans; ce Poisson est de la grosseur d'un hareng, & est fort délicat à manger.

eident.

Le 24 nous trouvâmes les Vents \* De Po Alizés qui soufflent perpetuellement de l'Est à l'Ouest, \* & à

d'un Voyage de l'Amerique. 19 cause de cela sont appellez par Aoust quelques Auteurs subsolanus ventus, 1684. vent qui suit le mouvement du Soleil. Le 28 nous estions par le 27° degré 45 minutes Nord, & par le 344<sup>e</sup> degré de longitude. Le 30 il s'éleva un gros temps qui fut violent pendant deux jours: mais comme il estoit de l'arriere, il n'y eut que la Caïche que nous perdîmes de vûë, pour n'avoir pas bien gouverné, & qui nous rejoignit quelques jours aprés.

Le 6 Septembre nous arriva- Septembre mes sous le Tropique du Cancer, 1684. 23 degrez 30 minutes Nord, & 319 de longitude; & ce fut là que l'empêchement que M. de la Sale apporta à cette ceremonie que les Ceremo-gens de mer appellent Baptême, passage de luy attira encore du murmure & la ligne, apdes haines secrettes. Tant de gens pellée Bap-ont écrit & rapporté les circonstances de cette sottise, qu'il seroit inutile de la repeter ici: il suf-

Septembre 1684.

20 Journal Historique, fie de dire que trois choses l'autorisent. 1°, La coûtume. 2°, Le serment que l'on fait prester à ceux qui sont baptisez en cette manierc, Qu'ils ne laisseront passer aucun sous les tropiques, ni sous la ligne, qu'ils ne les obligent à la même Ceremonie; Et 3°, ce qui est le plus fort, est l'interest, par les rafraschissemens, ou à leur défaut, par quelque ar-gent que les Passagers donnent aux Equipages, pour estre traitez doucement.

M. de la Sale l'empèche.

M. de la Sale ayant appris que l'on preparoit les choses necessaires à cet impertinent Baptême, & que la cuve pleine d'eau estoit sur le tillac, envoya dire qu'il ne prétendoit pas que les gens qui dépendoient de luy, fussent sujets à cette folie, ce qu'ayant esté rapporté à M. de Beaujeu, il en défendit l'execution, au grand regret des Officiers subalternes, & des Equipages qui esperoient une grosse somme, & bien des rafraîd'un Voyage de l'Amerique. 21 chissemens, parcequ'il y avoit Septembre bien du monde à baptiser, & la 1684. cause en sut rejettée sur M. de la Sale.

Le 11 Septembre nous arrivâmes à la hauteur de l'Isle de S. Domingue, 20 degrez Nord, 320 de
longitude, nous fismes "le Oüest; à dire, aller
mais le vent ayant tombé, nous à l'Ouest.
eûmes un calme qui nous arresta
tout court: le même jour M.
Dainmaville Prestre Missionnaire
fut à la Barque is Belle administrer
les Sacremens à un Canonier, qui
mourut quelques jours aprés; M.
de la Sale fut le voir, & j'eus l'honneur de l'accompagner,

Le 12 la Caïche que nous avions perduë de vûë nous rejoignit, & fur quelques plaintes portées à M. de la Sale par quelques particuliers qui estoient dans la Flute, il m'ordonna d'y aller pour ajuster leur differend, qui n'estoit que pour quelques jalousies des uns des

autres,

22 Journal Historique,

Septembre Le 16 nous parâmes "l'Isle de la sombrere, & le 18 nous eûmes un

Paffer. grostemps, qui nous fit craindre

\* Orage & quelque Ouragan; \* le mauvais pouventable temps dura deux jours, pendant \* Mettre à lesquels nous mismes à la Cappe\*,

la Cappe, d'est nous minies à la Cappe, d'est nose ser la Cappe, d'est nose ser la Cappe d'est nose ser la Cappe de la de vuë.

grand voile, On tint conseil dans nostre Vaispour attendre
qu.lqu'un.
feau le foly, pour sçavoir si on attendroit les autres, ou si l'on continuëroit la route, & il sut conclu qu'attendu que l'eau commençoit à manquer, & qu'il y

Maladie de avoit plus de 50 malades dans le M. de la Sale & les le. Chirurgiens estoient du nombre,

que l'on feroit force de voiles pour arriver au premier Port François de l'Isle de S. Domingue qui estoit le Port de Paix, dont on

Port de qui estoit le Port de Paix, dont on dressa un Procés verbal.

Le 20 nous découvrîmes la premiere Terre de S. Domingue au Cap de Samana, placé au 19° de-

Cap de Cap de Samana, placé au 19° de-Samana. gré Nord, 82 308 de longitude. Le

d'un Voyage de l'Amerique. 25 on devoit arriver au Port de Septembre Paix, ainfiqu'on en estoit convenu, & c'étoit effectivement l'endroit qui non seulement nous étoit le plus avantageux pour trouver des rafraîchissemens; mais de plus c'estoit le lieu où M. de Cussy Gouverneur pour le Roy de l'Isle de la Tortue, faisoit sa residence, M. de Cusqui sçavoit bien que M. de la Sale sy Gouveravoit des ordres particuliers à luy Tortue, donner, pour luy fournir & faire trouver les municions dont il auroit besoin.

Nonobstant ces grandes raisons, M. de Beaujeu voulut passer outre pendant la nuit, en doublant l'Isle de la Tortue, distante de quelques Tortue lieuës du *Port de Paix*, & de la Cô-<sup>IAe.</sup> te de S. Domingue; il fit passer ensuite la pointe de S. Nicolas, & le 16 dudit mois nous entrâmes dans le golfe de fagouana, en côtoyant l'Isle de la Gouanable qui est dans le milieu de cette grande Ance ble Isle. ou Golfe, & enfin le 27 Septem-

1684.

Jagoiiana

Fournal Historique,

Septembre 1684. Goüave

bre nous arrivâmes au petit Goilave, aprés une traverse de 58 jours depuis nôtre départ de Chefdeport où M.

bois prés la Rochelle. de la Sale arrive.

Ce changement de lieu pour relâcher nostre petite Flore, & dont on n'a pas sçû'la cause, sur tres désavantageux, & l'on verra dans la suite, comme je l'ay déja remarqué, que ces mésintelligences des Officiers fomentoient infensiblement les causes qui devoient concourir à nostre malheur.

\* Estece de Barqu: d'un tronc d'arbre

Aprés que nous fûmes mouillez, il vint une Pirogue \* du lieu,chargée de 20 hommes, pour nous reconnoistre; ils en vinrent au Qui vive; & ayant vû que nous estions François, ils nous apprirent que M. de Cussy estoit au Port de Paix, avec Messieurs le Marquis de S. Laurent Lieutenant General des

M. le Marquis de S. Laurent Ifles; M. Begon Intendant.

General des Isles de l'Amerique, & M. Begon Intendant, ce qui causa un chagrin violent à M. de la Sale, à

caul3

d'un Voyage de l'Amerique. 25 cause des affaires de la derniere Septembre consequence dont il avoit à trai-

confequence dont il avoit à traiter avec eux scependant il n'y avoit point de remede, & il fal-

dut prendre parience.

- Le lendemain 28, nous chantâmes le Te Deum en action de graces de nôtre heureux passage. M. de la Sale se trouvant un peu mieux de son indisposition, fur à terre ayes plusiques Messieurs de sa suite, à dessein d'acheter quelques rafraichissemens pour soulager les malades, & pour trouver moyen de donner avis de son arrivée à Messieurs de S. Laurent, de Cussy, & Begon, & leur marquer la douleur qu'il avoit de ce qu'on n'avoit pas arrêté au Port de Paix. Il écrivit en particulier à M. de Cussy pour le prier de le venir voir, s'il le pouvoit, afin de l'aider & prendre des mesures pour faire réussir son entreprise: le tout pour le service & la gloire du Roy.

В

26 Fournal Historique

Octobre

Cependant comme les malades souffroient beaucoup dans le vaisseau à cause des chaleurs, & qu'ils étoient un peu pressez, on fit mettre les soldats à terre dans un petit Islet proche du PetitGoüave, où est ordinairement la sepulture des gens de la Keligion P.R. où on leur fit distribuer de la viande fraiche, & du pain que l'on faisoit boulanger: A l'égard des malades; j'eus ordre de M. de la Sale de leur trouver une maison, où ils furent conduits avec les Chirurgiens, & on leur fit donner ce qui leur estoit necessaire.

'Autre ma-'l ladie de M. de la Sale.

Quelques jours après M. de la Sale tomba dangereusement malade: la plûpart de ses domestiques se trouverent aussi fort mal; une sièvre continue avec transport le mit à l'extrêmité, la situation de ses affaires, le manque d'argent où il se trouvoit, & l'embaras d'une grande entreprise, sans sçavoir à qui en consier l'exc-

Octobre 1684.

d'un Voyage de l'Amerique. 27 cution, luy rendoient l'esprit encore plus malade que le corps; & cependant sa fermeté & sa patience furmonterent toutes choses; il jetta les yeux sur M. le Gros & sur moy pour agir en sa place, il fit vendre quelques denrées tirées des vaisseaux, dont il retira de l'argent, & sa santé se rétablit par nos soins, & par la bonté de

fon temperamment.

Pendant qu'il estoit dans cet état, deux de nos vaisseaux qui s'estoient écartez le 18. Septembre par la violence des vents, arriverent le 2 Octobre au Peter Gouave. La joye de leur retour fut moderée par la nouvelle qu'ils raporterent de la perte de la Caïche, Caïcheen. enlevée par deux Pirogues Espa-levee at les gnoles; & cette perte fut d'autant plus sensible, qu'elle estoit chargée des vivres, munitions, utensiles & outils necessaires pour s'établir dans les nouvelles colonnies; malheur quine seroit

Octobre 1684. 28 Journal Historique
pas arrivé si M. de Beaujeus'estoit
arrêtéau Port de Paix; & Messieurs
de S. Laurent, de Cussy, & Begon qui arriverent à même temps
pour voir M. de la Sale, ne purent
s'empêcher de le luy témoigner,
& de luy en faire leurs plaintes.

M. de la Sale étant remis, eut plusieurs conferences avec ces Messieurs sur son voyage, on sit une assemblée de Pilotes pour convenir du lieu où l'on relâcheroit avant qu'aborder la côte de

la Sale avec l'Amerique, & il fut arrêté que MrsdeCui- l'on iroit droit à la pointe occify & Begon.

l'on iroit droit à la pointe occidentale de l'Isle de Cuba, ou au Cap de S. Antoine, éloigné de 300 lieuës ou environ de S. Domingue, pour attendre en ce lieu le temps & le vent favorable pour entrer dans le golfe qui n'en avoit que 200 de traverse.

On travailla ensuite à nous fournir d'autres provisions à la place de celles qui estoient perduës, & M. de la Sale pressa d'au-

d'un Voyage de l'Amerique. tant plus nôtre embarquement, Novembre que la plupare de ses gens desertoient, ou estoient débauchez par les habitans du lieu; & comme l'Aimable l'un de nos vaisseaux estoit le moindre voilier de nôtre petite flote, il fut concluqu'il Départ du porteroit le fanal, & que les au-Port du Fetres le suivroient; M. de la Sale, M. Cavelier son frere, les Peres Zenobe & Anastase Recolets, M. Chedeville & moy, nous nous embarquâmes dessus, & nous mîmes tous à la voile le 25 Novem-

1684.

Nous eûmes quelques calmes & quelques vents affez violens, qui cependant nous porterent à la vûë de la terre de l'Isle de Cu- Cuba Isle. ba le 30 du mesme mois qui nous demeuroit au Nord'ouest, où nous changeâmes de route par l'Ouest quart nord'ouest. Le 31 le temps estant un peu couvert au matin nous déroba la vûë de cette Isle; on sit route à l'ouest

bre.

Biij

30 Journal Historique Novembre nord'oüest, & le temps s'estant 1684. découvert, nous prîmes nôtre hauteur à midy, que nous trouvâmes au 19e degré 45 minutes nord; ce qui nous fit juger que a Dériver les courans nous avoient fait dé-cest s'écar- river à au large de l'Isle de Cuba. Le premier Decembre nous Cayman découvrîmes l'Isle du Cayman. Ifle. Le 2 nous courûmes le nord'oüest & quart d'oüest, afin de b Ranger ranger bl'Isle de Cuba par la hauteur de 20 degrez 32 minutes. nord; le 3 nous découvrîmes l'Isle Pin Ise. du Pin, petite Isle proche Cuba; c Farer le 4 nous parâmes c une pointe c'est passer. decette Isle, & comme le vent nous serroit de près, nous sûmes obligez de louveyer d & de cou-

d Louveyer c'e : aller en z guezague.

du 5, que nous mouillâmes dans e Ancseft une ance à 15 brasses d'eau, & y demeurâmes jusqu'au 8.

esta escal gnure de ter-

Durant ce petit sejour M. de la Sale descendit avec plusieurs Messieurs de sa suite dans l'Isle

rir plusieurs bordées jusqu'au soir

d'un voyage de l'Amerique. du Pin, tua un Crocodile d'un Novembre coup de fusil, & en revenant à bord il trouva sa compagnie di- tué minuée de deux volontaires qui s'estoient écartez dans les bois, & apparemment égarez; on tira plusieurs coups de fusil pour les rappeller, qu'ils n'entendirent pas; & j'eus ordre de les attendre à terre acompagné de 30 soldars; ils revinrent le lendemain après avoir eu bien de la peine.

Cependant nos soldats qui avoient bon apetit, firent cuire & mangerent le Crocodile que M. de la Sale avoit tué, dont la chair estoit blanche, & d'un goût musqué qui m'empêcha d'en manger: un de nos chasseurs tua un cochon apellé Maron \* par les qui vit dans habitans des Isles. Il y en a de les bois. même dans S. Domingue; ils sont sauvages, & de ceux-la que les Espagnols jetterent dans toutes ces Isles lorsqu'ils les découvrirent; je l'envoyai à M. de la

Crocodile

Fournal Historique Novembre Sale, qui fit present de la moitié 1684. à M. de Beaujeu.

Cette Isle est couverte de bois fort épais, dont les arbres font de plusieurs especes, & dont quelques-uns portent un fruit semblable au gland, mais plus dur, il y a quantité de Perroquets plus gros qu'au petit Gouave, grand nombre de Tourterelles & autres oiseaux, & certains animaux qui ont la figure Ratd'Inde d'un Rat, mais sont gros comme

un Chat, de poil roux, dont nos gens en tuerent beaucoup & en firent bonne chere, ainsi que de quantité de poisson dont la côte est toute remplie.

Nous nous rembarquâmes aufsitot que les deux hommes égarez furent venus, & le 8 au matin feste de la Conception de la Sainte Vierge, après la Sti Messe, nous mîmes à la voile; & comme le vent étoit variable, nous fismes plusieurs routes. Le 9 nous dé-

d'un Voyage de l'Amerique. couvrimes le cap des Corientes de de l'Isle de Cube, où nous eûmes un calme suivi d'un grostemps, qui nous sit dériver de cinq liquës vers l'est. Le 10 nous paffâmes toute la nuit à louveyer. Le 11 levent ayant changé nous doublames a le cap Corientes pour c'st passer gagner celui de S. Antoine, & autour. enfin après plusieurs bordées, b Antoine. & avoir fondé, nous mouillârnes le 12 dans un bon fonds, à 15 & ve. wei. brasses d'eau dans l'ance de ce cap, qui est au 22º degré nord, & au 288° degré 35 minutes de longitude.

Nous ne demeurâmes que jusqu'au lendemain 12, que le vent parut propre pour entrer dans le Golfe deMexique; nous appareillames & mismes à la voile le cap ou nord'est, quart de nord & nord nord'ouest, pour doubler ledit cap & commencer nôtre route; mais nous n'estions pas à 5 lieuës de nôtre départ que nous

Decembra 1684 Cube Iffe. Cap des Corientes.

2 Doubler Cap de S. c est des aitées Journal Historique

Decembre 1684.

ch.r.

trouvâmes le vent changé, & ne scachant de quel côté portoient les courans, nous mismes vers le l'est quart nord'est, & continuâmes jusqu'au 14, que M. de Beaujeu qui estoit monté sur le foly nous rejoignit, & ayant conferé avec M. de la Sale sur la contrarieté du vent, luy proposa de retourner au cap de S. Antoine, à quoy M.de la Sale consentit, pour ne luy pas donner sujet de plainte, bien que la chose ne fûr pas trop necessaire, & nous allâmes mouiller au même endroit d'où nous venions de partir.

Le lendemain 15, M. de la Sale envoya des hommes à terre pour sçavoirsi on pourroit faire a quell'eau,c'est en atler cheiques bariques d'eau. Ils rapporterent en avoir trouvé dans le bois qui n'étoit pas trop mauvaise, mais où l'on ne pouvoit rouler de bariques; à ce défaut on envoya des barils dans lesquels on apporta l'eau dont on remplit six ou sept

bariques.

d'un Voyage de l'Amerique. 35

1684.

Les mêmes hommes rapporte- Decembre rent qu'ils avoient trouvé une bouteille de verre dans laquelle il restoit un peu de vin ou autre liqueur à demy gâtée; voilà en quoy consistent toutes les provisions que nous trouvâmes en cet endroit. Ce qui fait voir combien M. Tonty a esté mal informé, quand dans fon livre page 242, il dit que nous trouvâmes dans cette Isle plusieurs tonneaux de vin d'Espagne, de bonne eau de vie, & du bled d'Inde, que les Espagnols avoient laissez ou abandonnez; ce qui est une imagination inventée contre la verité.

Le 16 le temps estant ençore au calme, on retourna à terre pour faire, ou 6 bariques d'eau; j'aurois été de la partie si une indisposition qui m'avoit commencé à l'Isle du Pin, & qui s'estoit changée en fiévre tierce, ne m'en avoit empêché; ainsi je ne puis rien dire de cette Ise, que de ce

36 Fournal Historique

Decembre 1684.

Licher.

que j'en ay pû voir du vaisseau; qui est quantité d'arbres appellez Lataniers, qui ne sont propres qu'à faire des balais, & peu à autre chose; nous vimes pendant ce jour quelques fumées assez avant dans l'Isle, qui nous firent croire que c'estoit le signal du nombre de nos vaisseaux, ou quelques chasseurs du pais égarez.

La nuit suivante tombant au 17, le vent estant devenu frais, venant du nord'ouest, s'estant élevé assez subitement, sic courir le vaisscau la Belle sur son ancre, ensorte qu'elle vint tomber sur le beaupré de l'Aimable, à qui elle rompit la vergue de sivadicre, & celle du perroquet; & si on ¿Filer c'est n'avoit pas promptement filé du cable de l'Aimable, elle couroit risque de se perdre; elle en sut quitte pour son mast d'artimon qui fut rompu, & pour la perte de cent brasses de corde, & une ancre rompuë.

d'un Voyage de l'Amerique. 37

1685.

frais, nous appareillâmes&mîmes à la voile sur les 10 heures du matin, le cap au nord & nord quart nord'ouest, nous cinglâmes jusqu'au midy; la pointe du - cap de S. Antoine nous demeuroit est ouest, & continuâmes nôtre route vers le nord'ouest jusqu'au 19 à midy, que nous nous trouvâmes par le 22° degré 58 minutes nord, 287° degré 54 minutes longitude.

Comme nous trouvâmes les vents qui regnoient de plusieurs côtez, nous fismes aussi plusieurs routes, mais ce qui nous fut avantageux, fut le beau temps dont nous fumes favorisez, ensorte qu'il ne se passa aucun jour que nous ne prissions nos hauteurs.

Le 20 on observa que l'aiguille varioit de cinq degrez vers le nord'ouest, & nous estions par le 26° degré 40 minutes nord, & au 285e degré 16 minutes longiDecembre

tude. Le 23, il s'éleva un gros nuage au nord qui nous menaçoit d'un mauvais temps, nous nous preparâmes pour le recevoir, mais nous en sumes quittes pour la peur, ce nuage se dissipa de divers côtez, nous continuâmes jusqu'au 27 par le 28<sup>e</sup> degré 14 minutes nord; & tant par les hauteurs que par l'estime, on jugea que nous n'estions pas éloignez de terre.

On commanda la barque de la Belle pour aller reconnoître & aller devant la fonde à la main, & demi heure avant soleil couché, nous vîmes la Belle qui mit son pavillon hors, & qui se mit côté de travers pour nous attendre; & l'ayant jointe, le Pilote nous dit avoir trouvé un fond vazeux à 32 brasses d'eau. A 8 heures nous sondâmes aussi, & trouvâmes 40 brasses, à 10 heures nous n'en trouvâmes que 25; & sur le minuit la Belle ayant sondé elle n'en

d'un Voyage de l'Amerique. trouva que 17, ce qui nous mar- Decembre quant la terre estre proche, nous nous arrêtâmes pour attendre le Foly, & sçavoir l'intention de M. de Beaujeu, qui estant arrivé s'arrêta aussi avec nous.

Le 27 M. de Beaujeu envoya M.leChevalier d'Airre son Lieutenant, & deux Pilotes, vers M. de la Sale pour conclure la route qu'on devoit tenir, & il fut arrêté qu'on feroit a l'ouest nord'ouest, a c'est aljusqu'à ce que l'on sur par les six er a sous brasses d'eau; qu'ensuice on seroit le ouest, & que lorsque l'on auroit découvert la terre, on envoyeroit des chaloupes pour reconnoître le païs. Les choses ainsireglées, nous partîmes la sonde à la main pour n'estre pas surpris, & fur les 10 heures nous nous trouvâmes à 10 & 11 brasses d'eau sable fin, grisatre & vazeux, & sur le midy par le 28° degré 37 minutes nord

Le 28 estant par les 8 ou 9

1684.

Fournal Historique

Decembre 1684.

brasses d'eau, nous apperçûmes la barque la Belle qui alloit devant nous, qui mit son pavillon hors, ce qui estoit un signal qu'elle avoit découvert quelque chose; & nous fismes monter un matelot

Terre de à la hune, qui découvrit la terre l'Amerique au nord'est de laquelle nous n'édécouverte: tions que d'environ six lieuës, ce que M. de Beaujeu ayant appris, il trouva à propos de mouiller l'ancre.

Mexique.

Comme il n'y avoit personne parmi nous qui eût connoissan-Golfe de ce de ce golfe, dans lequel on nous avoit dit que les courans estoient rudes, & portoient avec vicesse vers l'est, cela nous sit croire que nous avions dérivé, & que la terre que nous voyions devoit estre la Baye d'Apalache; ce qui nous obligea le 29 de faire route vers l'ouest nord'ouest en rangeant toùjours la terre, & il fut arrêté que le folynous suivroit par les six brasses d'eau.

d'un Foyage de l'Amerique. 41 Le 30 M. le Chevalier d'Air-Decembre re avec le second Pilote du foly, vint dans nôtre bord pour raisonner, & voir sur les estimes a le lieu où nous pouvions estre, & font le, caltous conclurent, suivant le sen-color pour timent de M. de la Sale, que les leurs routes. courans nous avoient fait dériver vers l'est; ainsi nous continuâmes comme le jour precedent le cap au nord'ouest, en rangeant la terre jusqu'au premier Janvier 1685, que nous aperçûmes que les courans nous faisoient dériver vers la terre, ce qui nous obligea de mouiller l'ancre par les six brasses d'eau.

Tanvier 1685.

1684.

a Fleines

Nous ne fûmes pas longtemps arrêtez, que nous vimes la barque la Belle qui faisoit un signal qu'elle avoit découvert la terre, laquelle nous apperçûmes à quatre lieuës de nous ou environ. On en avertit M.deBeaujeu qui s'approchade nous, & il fut resolu qu'on évoyeroit quelqu'un pour découJanvier 1685. fournal Historique

vrir & prendre connoissance de

la terre qui nous paroissoit.

On sit pour cet effet armer une chaloupe sur laquelle s'embarquerent M. de la Sale, M. le Chevalier d'Airre & plusieurs autres; on mit encore une autre chaloupe en mer sur laquelle je m'embarquai avec 10 ou 12 de nos Messieurs pour joindre M. de la Sale; & la barque la Belle eut ordre de suivre toûjours en rangeant la terre asin que s'il venoit du vent, on s'embarquât dessus, pour ne point perdre de temps.

Une partie de ceux qui estoient dans la chaloupe de M. de la Sale, & qui estoient devant nous, descendirent à terre, virent un grand païs platen grands pâturages; mais ils n'eurenr pas le temps de rien reconnoître, parceque le

a Ragai-vent s'estant rafraichi, a ils se chir, e'est à rembarquerent pour revenir à augments. bord; ce qui sut cause que nous

d'un Voyage de l'Amerique. ne fûmes pas jusqu'à terre, & que nous y retournâmes avec cux. Tout ce qu'on put remarquer, fut quantité de bois le long de la côte: on prit la hauteur, & nous nous trouvâmes au 29e degré 10 minutes nord.

Tanvier 1685.

Le 2 il s'éleva un brouillard, qui nous fit perdre le foly de vûë. Le lendemain le temps s'estant éclairci, on tira quelques coups de canon ausquels le foly répondit, & nous l'apperçûmes à nôtre vent sur le soir. Nous fismes toûjours nôtre route avec diverses manœuvres jusqu'au 4º au soir, qu'estant à deux lieuës & à la vûë de la terre, nous mouillâmes pour attendre le foly, dont nous étions en peine.

Le 5 nous mînes à la voile & fismes route vers l'oüest sud'oüest en rangeant toûjours la côte jusque vers les six heures du soir, que nous virâmes a vers le sud, ba Virer c'est & mouillâmes cette nuit par les tourner.

44 Fournal Historique

Janvier six brasses d'eau. Le 6. nous vou1685.

Appareil lûmes appareiller, a mais le Pilote
ler, c'est s'.p- s'étant apperçû que la mer brisoit
préter à partir.

derriere nous, & qu'il y avoit
tir.

quelques batûces, b on jugea à b Cet endroit devoit propos de demeurer à l'ancre jusestre une des qu'à ce que le vent fût changé; & bouches nous y restâmes le 6 & le 7. Le 8 Mifficipi comme le le vent s'estant changé, nous prîcroit 11. Foumes le large un peu pour éviter tel. Voyez la preface & ce ces batûres e qui sont tres dangequi sui.

c Batures, reuses, & allâmes mouiller à une ce sont ou lieuë de là; & sur le rapport que la lans de sur barque la Belle avoit découvert vations de un Islet qui paroissoit entre les terrepresqu'à deux pointes d'une Baye, d M.

d Baye of de la Sale fit monter à la hune, une grande d'où effectivement on découvrit mer d'uns les l'un & l'autre, & on crut cette tree.

Notés.

Baye être celle dite du S. Esprit,

par rapport aux cartes que nous avions.

Le 9 M. de la Sale envoya ree Espered'é- connoître ces batûres, ceux qui y le tation de furent rapporterent que c'estoit terres ou de sune espece de banc e qui regne mer. d'un Voyage de l'Amerique. 45 le long de la côte; qu'ils avoient esté jusqu'à une brasse d'eau, & avoient découvert la petite Isle dont je viens de parler, ce qui à l'égard du banc n'est pas marqué dans les cartes; & M. de sa Sale ayant examiné les estimes, se confirma dans la pensée que nous estions dans la Baye d'Apalache, & sit continuer la route.

Janvier 1685.

Le 10 il prit la hauteur qu'il trouva au 29 degré 23 minutes nord. Le 11 nous fûmes pris d'un calme, & M. de la Sale se resolut d'aller à terre pour voir s'il-ne découvriroit point ce qu'il cherchoit; mais comme on se preparoit, le Pilote se mit à murmurer de ce que nous allions, ou 6 avec M. de la Sale, qui trop legerement changea de dessein pour ne pas déplaire à des brutaux. En cela il fit une faute irreparable; car c'est la pensée de gens conoissans, qui, comme moy, ont vû la suite de ce voyage, que l'embouchure

Notés.

Janvier 1685. de l'un des bras du fleuve Missiepi, le même dont M. de la Sale avoit pris la hauteur au voyage qu'il avoit fait par le Canada, n'étoit pas loin de là, & que nous devions être proches de la Baye du S. Esprit.

Or le dessein de M. de la Sale étoit de trouver cette Baye; où, l'ayant découverte, il avoit resolu de mettre une trentaine d'hommes à terre qui auroient suivi la côte à droit & à gauche, ce qui luy auroit fait infailliblement trouver cette fatale riviere, & éviter bien des malheurs; mais le Ciel luy refusa cette faveur, & luy ôta même l'attention qu'il devoit donner à une chose de cette consequence, puisqu'il se contenta d'y envoyer le Pilote avec un des Maîtres de la barque la Belle, qui revincent sansavoir rien vû ,a cause d'un brouillard qui s'éleva; si ce n'est que le Maître de barque dit qu'il croyoit

d'un Voyage de l'Amerique. que c'estoit une riviere qui regnoit le long des batûres, cela estoit vraisemblable, mais M.de la Sale n'y fit pas de reflexion, ni autrement d'état de ce rapport.

Tanvier 1685.

Le 12 le vent ayant changé on leva l'ancre, nous fismes route vers le sud'ouest pour nous éloiner; ayant pris la hauteur à midy, nous nous trouvâmes au 28e degré so minutes nord; & comme le vent vint à changer, & que les courans venans du sud nous portoient vers la terre, nous fûmes obligez de mouiller par 4 ou 5 brasses d'eau, où nous passames manœuvres la nuit.

de M. de la Sale autour

Le 13 on trouva que l'eau com- des côtes du mençoit à manquer, & qu'il fal- golfede Meloit aller à terre pour en faire quelques bariques: M. de la Sale me proposa cette execution, que j'acceptai avec six de nos Messieurs qui s'y offrirent; nous nous embarquâmes avec nos armes, la chaloupe de la Belle avec

10

48 Journal Historique

Janvier 1685. 5 ou 6 hommes suivit la nôtre, & nous tirâmes tous ensemble droit à terre.

Nous en estions fort près quand nous apperçûmes une troupe d'hommes nuds, qui venoient le long du rivage, que nous jugeâ-

sauvages mes être sauvages; nous nous vûs à terre approchâmes de terre à la portée de deux susils, & comme les

bords sont plats, que le vent ve-2 Lames noit du large, & que les lames 2 sont les vagues de la estoient hautes & grosses, nous

mouillâmes l'ancre de crainte de

briser nôtre chaloupe.

Lorsque les Sauvages nous virent arrêtez, ils sirent signe avec des peaux d'aller à eux, nous montrerent leurs arcs qu'ils mirent à terre, & s'approcherent du rivage; mais comme nous ne pouvions débarquer, & que cependant ils continuoient leurs signaux, je mis mon mouchoir au bout de mon fusil en maniere de drapeau, & leur sit signe de venir à nous

Janvier 1685.

d'un Voyage de l'Amerique. 49 à nous; ils furent quelque temps à s'y resoudre, & ensin une troupe d'eux se jetta dans l'eau jusqu'aux épaules; mais quand ils virent que les lames les gourmandoient, ils sortirent, furent querir une grosse & longue piece de bois, qu'ils porterent dans la mer, & se rangerent aux deux côtez, un bras appuyé dessus & nageant de l'autre, ils approcherent de nôtre chaloupe.

Comme nous esperions que M. de la Sale pourroit tirer quelques instructions de ces Sauvages, nous n'hésitâmes pas à les mettre dans nôtre chaloupe, mais l'un aprés l'autre de chaque bord jusqu'au nombre de cinq; nous sissines signe aux autres d'aller à l'autre chaloupe, ce qu'ils firent, & nous les amenâmes en nôtre bord.

M. de la Sale fut fort aise de les voir, croyant tirer quelque connoissance d'eux de la riviere qu'il cherchoit, mais ce fut inutileJanvier 1685.

Journal Historique ment; car il leur parla plusieurs langues des Sauvages qu'il sçavoit, il leur fit differens signes; ils n'y entendoient ni ne comprenoient rien, & s'ils conurent quelque chose, ils firent signe qu'ils ne sçavoient rien de ce qu'on leur demandoit; si bien qu'aprés les avoir fait fumer & manger, on leur fit voir nos armes & le vaisseau; mais comme ils virent à l'un des bouts du navire quelques moutons, cochons, poules & coqs d'Indes, & la peau d'une vache que nous avions tuée, ils firent figne qu'ils avoient de tous ces animaux chez eux.

On leur donna quelques couteaux & brasses de rassade, aprés quoy on les congedia; & comme en approchant la terre, les lames nous empêcherent d'aborder, ils furent contraints de se jetter dans l'eau, aprés que nous leur eûmes attaché au col, ou au toupet de cheveux qu'ils ont sur la tête, les

d'un Voyage de l'Amerique. 51 couteaux & autres petits presens que M. de la Sale leur avoit donné.

Tanvier 1685.

Ils furent rejoindre les autres qui les attendoient, & qui nous faisoient signe d'aller à eux; mais parcequenous nepouvions approcher la terre, nous revirâmes & retournâmes à nôtre bord. Il faut remarquer que quand nous les remenions, ils nous firent quelques signes par lesquels nous crûmes qu'ils vouloient nous faire entendre qu'il y avoit une grande riviere \* par où nous avions pas- \* Notés. fé, & qui causoit les batûres que nous avions vûës.

Le même jour, le vent ayant changé, nous levâmes l'ancre, & mîmes le cap a au sud pour prendre le large, jusqu'au matin du le crp, e est 14 que nous sumes pris d'un cal-quel ue lieu. me: à midy la hauteur fut de 28 degrez 51 minutes nord: le vent se rafraîchit, le soir nous reprîmes nôtre route, mais pour peu

Fournal Historique Janvier 1685.

de temps, parce que le vent nous portant à terre, nous fûmes obligez de moüiller; ce qui obligea M. de la Sale de reprendre le dessein d'envoyer à terre, & nous nous rembarquâmes les mêmes dans les mêmes chaloupes pour cet effet.

Nous trouvâmes les mêmes empêchemens que le jour précedent, c'est-à-dire les lames fort grosses, qui ne nous permettoient pas d'approcher la terre, & nous fûmes contraints de mouiller l'ancre à quatre piez d'eau : la vûë de quantité de chevreuils & de bœufs, qui estoient disserens en figure des nôtres, & qui couroient le long de la côte, animoit l'envie que nous avions de descendre à terre; nous sondâmes pour cet effet, pour voir si en nous dépouillant nous pourrions aborder, & nous trouvâmes que nous estions sur un banc qui ne laissoit que quatre piez d'un Voyage de l'Amtrique. 53 d'eau, mais qu'au-delà entre la terre & ce banc, il y avoit un canal profond; & dans le temps que nous deliberions pour sçavoir ce que nous ferions, il s'éleva un orage qui obligea M. de la Sale de nous rappeller par un coup de ca-

non, ce qui fut cause qu'avec re-

Janvier 1685.

gret nous retournâmes à bord. Nôtre rapport fit plaisir à M. de la Sale, & anima bien des gens d'aller à terre pour chasser & avoir de la viande fraîche. Dans l'esperance d'y tetourner bientost, nous passames la nuit jusqu'au matin, que le vent changé nous fit lever l'ancre, & naviger jusqu'au soir que nous moüillâmes à six brasses d'eau : la terre d'où nous ne nous éloignions pas nous paroissoit assez belle, & ayant resté jusqu'au 16, nous mî-ce sont des mes une voile au matin en tirant beuttint aau ouest sud'ouest; nous parâmes vec violenza une pointe en nous éloignant à contre quel-cause des brisans à qui la bat-cach'es.

a Brifans,

Janvier 1635. fournal Historique toient, & fîmes route vers le sud. A midy nous nous trouvâmes au 28° degré 20 minutes nord, & partant, diminution de latitude, ce qui nous sit connoître que la côte tiroit vers le sud: le soir nous moûillâmes à six brasses d'eau.

Le 17 le vent n'ayant point changé, nous continuâmes nôtre route au sud'oüest, & ayant découvert sur les dix heures une espece de Riviere, M. de la Sale nous sit embarquer au nombre de dix hommes dans une chaloupe, pour aller reconnoître cette plage, a & sçavoir s'il n'y avoit point quelque endroit où pouvoir débarquer; il me donna ordre que si nous trouvions quelque lieu commode, de l'en avertir par la sumée ou par le seu.

a Plage, c'est une étenénë de met roche de seno.

> Nous partîmes & trouvâmes les brisans contraires à nôtre descente, un des nôtres se mit nud dans l'eau pour sonder cette es-

d'un Voyage de l'Amerique. pece de banc, a qui estoit entre la terre & nous, & nous ayant montré un endroit par où nous pou-sable dur & vions passer, nous poussames avec peine nôtre chaloupe dans le ca-face de nal, & fumes mettre pié à terre fix ou sept, aprés avoir donné ordre à la chaloupe d'entrer dans ce qui nous avoit paru une Riviere, pour voir si l'on ne trouveroit pas d'eau douce.

Tanvier 1685. a Amas de elevé isn pez vers la far-

Aussitost que nous fûmes à terre, je fis fumée pour en avertir M. de la Sale; cependant nous avançâmes de côté & d'autre sans nous écarter, pour recevoir M. de la Sale qui devoit venir; ce qu'il fit en peu de temps; mais ayant trouvé les lames grosses il s'en retourna; & comme nôtre chaloupe ne trouva point d'eau douce, elle revint & se mit à l'ancre pour nous attendre.

Nous nous promenâmes de côté & d'autre, & remarquâmes un pays sec, quoiqu'il parust estre

C iv

56 Fournal Historique

Janvier 1685. inondé de temps en temps, de grands lacs d'eau salée, peu d'herbe, la piste des chevreuils marquée sur lesable, dont nous vîmes des troupes sans pouvoir les approcher; nous tuâmes quelques canards & outardes, & fur le soir comme nous retournions, nous trouvâmes qu'un Matelot Anglois de nation nous manquoit; nous tirâmes quelques coups de fusil pour l'avertir, nous cherchâmes aux environs, nous attendîmes jusqu'à prés de soleil couché, & enfin n'en ayant point de nouvelles, nous nous remîmes dans la chaloupe pour retourner à bord.

Je rendis compte à M. de la Sale de ce que nous avions vû, dont il auroit esté content, si la Rivicre que nous avions découverte eust esté douce; l'homme perdu l'inquietoit aussi; mais sur le minnit nous vîmes un feu à terre au lieu d'où nous estions partis, qui d'un Voyage de l'Amerique. 57 nous fit juger que c'estoit nôtre homme, que la chaloupe alla querir aussitost qu'il sut jour le 18.

Janvier 16853

Nous fimes ensuite plusieurs manœuvres en continuant nôtre route au sud'oüest, qui furent suivies d'un calme qui nous fit encore moüiller l'ancre; la necessité de l'eau nous obligea de reprendre le dessein de retourner vers la Riviere où nous avions été le jour precedent. M. de la Sale prit à même temps la resolution de mettre du monde à terre en assez bon nombre, avec des munitions necessaires, & d'estre luymême de la partie, pour découvrir & prendre connoissance de ce pays; il m'ordonna de le suivre; on revirale bord pour cet effer, &nous allames mouiller au même endroit.

Les ordres pour toutes les chofes necessaires à ce dessein ayant esté donnez le 19, une partie s'embarqua dans une chaloupe; mais 58 Journal Historique,

Janvier 1685.

un brouillard fort épais s'estant élevé & empêchant de voir la terre, on se servit de la boussole, & comme on approchoit de terre, le brouillard s'estant dissipé, nous apperçûmes un navire qui venoit droit à nous, & que nous reconnûmes estre le foly, sur lequel M. de Beaujeu estoit monté; ce qui nous donna de la joye; mais elle ne sût pas de longue durée; & la suite fera voir qu'il auroit esté à souhaiter que M. de Beaujeu ne nous eût pas rejoint, & que sans nous revoir, il eût repris le chemin de France.

Cette arrivée rompit l'execution de nôtre entreprise, M. de la Sale qui s'estoit mis en chemin, & ceux qui l'avoient précédé, retournerent à bord, & quelques heures aprés M. de Beaujeu luy envoya M. d'Aire son Lieutenant, accompagné de plusieurs personnes tant Ecclesiastiques qu'autres, du nombre desquels estoit

d'un Voyage de l'Amerique. 59 leS'Gabarct second Pilote du Foly.

Janvier,

Monsieur d'Aire sit de grandes plaintes à M. de la Sale, de la part de M. de Beaujeu, sur ce que, disoit-il, nous l'avions quitté exprés & à dessein. Ce qui estoit contraire à la verité, puisque, comme je l'ay dit, le foly estoit mouillé audevant de nous, lorsque nous estions partis d'avec luy; que nous avions tiré un coup de canon pour l'avertir de nôtre départ, comme nous en estions convenus, auquel il avoit repondu; & que de plus, si nous eussions voulu nous separer, nous n'aurions pastenuroute toûjours à la vûë de la terre, comme nous avions fait, & que si M. de Beaujeu avoit fait la même route, come on en estoit demeuré d'accord, qu'il ne se seroit pas separé.

Il y eut ensuite plusieurs disputes entre les Capitaines & les Pilotes, tant dans le bord de M. de la Sale, que dans celui de M. de Journal Historique,

Janvier 1685.

Beaujeu au retour de ces Messieurs, pour sçavoir au juste le lieu où nous estions, & la route que nous devions tenir; les uns soûtenant que nous estions plus avant que nous ne pensions, & que les courans nous avoient fait dériver; les autres que nous étions Riviere de proche de la Riviere de la Magdelaine.

la Magde laine.

Le premier avis fut le plus fort, d'où M. de la Sale jugea, reflexion faite, qu'il devoit avoir passé sa Riviere; & il n'estoit que trop vray; car comme ce Fleuve se jette dans la Mer par deux canaux, il falloit que l'une de ses embouchures passaft par les batûres que nous avions remarquées le six du courant; d'autant plus Notez, que \* la hauteur de ces batûres

re cachée.

Ce posto i que nous avions prise estoit à peu estre ce que de chose prés coforme à celle que ent and W. M. dela Sale avoit remarquée, lorsdido, Rivie- que par le Canada il estoit venu reconnoître l'embouchure de

d'un Voyage de l'Amerique. 61 cette Riviere, comme il me l'a Janvier 1655. dit plusieurs fois.

Cette reflexion porta M. de la M. de la Sa-Sale à proposer le dessein qu'il coit qu'il a avoit de retourner vers ces batû- passé l'emres; il en donna ses raisons, & en du Missiciexpliqua ses doutes; mais son pi, veut remauvais sort sit qu'il ne sut pas tourner, en écouté; la traverse avoit duré ché. plus long-temps que l'on n'avoit pense à cause des calmes; il y avoit un nombre considerable de monde sur le foly, peu, & même, disoit-on, pas assez de vivres pour retourner, si on en retardoit le départ ; & cette raifon obligea M. de Beaujeu d'en demander à M. de la Sale; mais comme il en vouloit pour long-temps, M. de la Sale luy répondit qu'il ne pouvoit luy en donner que pour 15 jours,qu'il ne falloit pas ce temps pour se rendre où il avoit dessein d'aller, & que de plus, il ne pouvoit luy accorder davantage de vivres, qu'en remuant tous les

le s'apper-

Janvier 1685. 62 Journal Historique, effets qui estoient dans son vais-

seau, jusqu'au fonds de calle, ce qui le mettroit en état de perir:

ainsi on ne termina rien, & M. de Beaujeu s'en retourna à son

bord.

Cependant la necessité d'eau nous pressoit, & M. de la Sale prit la resolution d'en envoyer chercher aux environs de la Riviere prochaine; pour cela il ordonna aux deux chaloupes qui s'estoient préparées le jour précédent de partir; sur l'une desquelles il s'embarqua, & m'ordonna de le suivre: M. de Beaujeu ordonna aussi à sa chaloupe d'aller faire du bois.\* En allant nous rencontrâmes la dir Signar de Beaujeu dans

\* Amasser du bois.

à fa chaloupe d'aller faire du bois.\* En allant nous rencontrâmes ledit Sieur de Beaujeu dans fon canot, qui revenoit de terre avec le Sieur Minet Ingenieur, qui nous dirent qu'ils avoient esté dans une espece de lac salé à 2 ou 3 lieuës, d'où les navires avoient moüillé; nous suivîmes nôtre route, & descendîmes à terre.

d'un Voyage de l'Amerique. L'une de nos chaloupes qui Tanvier 1685.

nous avoit devancé, avoit remonté la Riviere une lieuë & demie sans trouver d'eau douce dans fon canal; mais quelques-uns s'étant écartez à droit & à gauche, avoient découvert plusieurs marres de trés bonne eau, dont on remplit plusieurs bariques

qu'on envoya à bord.

Nous couchâmes à terre, & nos chasseurs ayant fait bonne chasse ce jour-là de canards, outardes & sercelles, & le lendemain de deux chevreuils, M. de la Sale en envoya une partie à M.de Beaujeu. Nous fimes bonne chere dureste, & cette bonne chasse donna envie à plusieurs Messieurs du bord \* de M. de Beaujeu, du nombre desquels estoient M. du Hamel Enseigne,& l'Ecrivain du Roy, de venir prendre leur part du divertissement; mais ils eurent bien de la peine, & ne furent pas heureux dans leur chasse.

64 fournal Historique,

Janvier 1685.

On emplit cependant plusieurs bariques d'eau tant pour nôtre vaisseau que pour celuy de M. de Beaujeu, & aprés quelques jours. M.d'Aire Lieutenant vint à terre pour conferer avec M. de la Sale, & sçavoir comment il vouloit faire pour les vivres; mais comme ils en demeurerent l'un & l'autre dans leurs premieres propositions, & que M. de la Sale vit que M. de Beaujeu ne vouloit pas se contenter de prendre des vivres pour 15 jours, ce qu'il jugeoit fuffisant pour aller au lieu où il croyoit trouver un des bras du Millicipi, & qu'il croyoit estre avec bien de l'apparence vers les batures dont j'ay cy-devant par-lé, rien à cet égard ne fut conclu; M.d'Aire s'en retourna, & M. de la Sale prit la resolution de mettre son monde à terre; ce qu'il ne put faire de quelques jours, à cause du mauvais temps; & en attendant nous faifions bonne chafſe.

d'un Voyage de l'Amerique. 65

Ce fut dans ce petit intervalle que M. de la Sale, impatient d'avoir quelque connoissance de ce qu'il cherchoit, prit la resolution d'aller luy-même à la découverte, & chercher quelque Riviere plus utile & commode que celle où nous estions. Pour cet esfet il nous prit cinq ou fix avec luy, nous partîmes un matin par un brouillard si épais, qu'il fit perdre aux derniers la piste des premiers, ensorte que nous perdîmes pour quelque temps M. de la Sale.

Janvier 1685.

Nous marchâme jusques sur M. de sa les trois heures aprés midy, trou-sale met du monde à vant une terre la pluspart sablon-terre. neuse, peu d'herbe, point d'eau douce que dans quelques marres, la piste de quantité de chevreuils, des marais chargez de canards, sarcelles, poules d'eau, & aprés bien de la peine, nous retournâmes sans avoir rien fait.

Le lendemain fon Sauvage,

66 fournal Historique, état allé chercher des chevreuils, Janvier 1685.

Poissons les bords d'un lac glacé.

trouvaun lac que le froid avoit un peu glacé, & quantité de poistrouvez fur sons mourans fur les bords. Il nous en vint donner avis, nous y fûmes en faire provision, il y en avoit d'une prodigieuse grosseur, & entre autres des truittes extraordinairement grosses, si ce n'estoit des poissons qui leur ressem bloient beaucoup; des uns & des autres nous en sîmes euire en l'eau salée, & nous les trouvâmes fort bons; ainsi ayant quantité de viande & de poisson, nous commençâmes à nous accoûtumer de manger l'un & l'autre sans pain.

Tandis que nous vivions M. de la ainsi assez à l'aise, M. de la Sale attendoit impatiemment quelle resolution prendroit M. de Beaujeu; ou pour aller au lieu où il poisson sans prétendoit trouver le Missipi, ou pour prendre quelque autre mesure; mais enfin voyant que les

affaires n'avançoient pas, il reso-

coûtument à manger viande & pain.

d'un Voyage de l'Amerique. 67 lut luy-même de mettre en execution son dessein, dont le plan estoit de faire mettre 120 ou 130 hommes à terre pour aller le long de la côte, & marcher jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé une autre Riviere; que cependant la barque la Belle suivroit en mer la même route, en rangeant toûjours la côte, pour en cas de besoin secourir ceux qui estoient à terre.

Janvier 1689.

Il me donna & à M. Moranger M. de la fon neveu le commandement de nedu moncette petite troupe, il nous four-de pour al-nit des provisions, de toutes les lerà la dé-couverte du fortes pour huit ou neuf jours, Missipi. les armes, outils & utenfiles dont nous pouvions avoir befoin, & dont chacun fit son paquet; un memoire de ce que nous avions à faire, les signaux dont nous devions nous servir, & nous nous mîmes en marche le 4 Février 1685.

Février 1685.

Nous prîmes nôtre route le

68 Journal Historique

Février 1685. long de la mer. La premiere jouranée ne fut pas longue, nous campâmes sur une petite éminence, nous entendîmes un coup de canon qui nous donna de l'inquiétude, nous fîmes les signaux ordonnez, & le lendemain cinquiéme nous continuâmes nôtre marche, M. Moranget en que uë de nôtre troupe, & moy à la tête.

Je ne m'amuserai pas à rapporter plusieurs petits accidens perfonnels, ou de peu de consequence, dont le manquement d'eau
douce estoit le plus considerable,
pour dire seulement qu'aprés
trois jours de marche, nous trouvâmes une grande Riviere, où
nous nous arrestâmes, & où nous
simes les signaux convenus, &
campâmes dans un endroit commode, jusqu'à ce que nous eussions des nouvelles de la chaloupe qui devoit nous suivre, ou de
nos vaisseaux.

Février 1685.

d'un Voyage de l'Amerique. 69 Mais les vivres commençant à nous manquer, & ne voyant aucun de nos vaisseaux, craignant d'ailleurs quelque mauvais évenement des querelles de Mis de Beaujeu & de la Sale, nous affemblâmes les principaux de nôtre troupe pour sçavoir quelle resolution nous prendrions; il fut arresté que nous épargnerions nos vivres pour tâcher de passer où nous pouvions trouver des bœufs. Mais il falloit passer la Riviere, & nous ne sçavions comment, parce que nôtre troupe estoit trop grosse, il fallut donc prendre le parti de faire travailler quelques Charpentiers qui estoient parmy nous pour bastir un canot, \* à quoy ils s'occuperent le 11 & le 12 butteau fait Février.

Le 13 nous fûmes tirez de cette de peau. peine par deux vaisseaux qui parurent en mer, & que nous reconnûmes estre le foly & la Belle, aufquels nous fimes nos fignaux

de lois, ou

Fournal Historique avec la fumée, ils n'arriverent pas Février 1685.

parce qu'il estoit tard, mais le lendemain 14 au matin, la chaloupe avec le sieur Barbier, & le Pilote de la barque la Belle, s'avancerent & sonderent ensemble l'entrée de la Riviere. Ils trouverent sur la barre \*

\* Barre, c'est uns elevation de re l'entrés d'une rake ou d'un tort, Po qui a piu

d'eau dessis.

10 à 12 piez d'eau, & la barre pasrerreguibar-sée 5 à 6 brasses, & demi quart de lieuë de large; ils furent sonder proche l'Isse qui est entre les deux pointes de l'ance, où ils trouverent même fonds: la chaloupe du Foly vint aussi sonder de l'autre côté du canal, & sut tout du long des batûres; je ne sçay à quel dessein, le même jour M. de la Sale de qui nous estions bien en peine vint aussi, & sitôt qu'il fut arrivé, il fit charger la chaloupe des vivres dont nous avions besoin pour nous en apporter; mais ayant le vent contraire, el-

le ne put arriver que le lende-

main 15.

Février 1685.

d'un Voyage de l'Amerique. 71 Le même jour M. de la Sale vint à terre visiter le poste, & considerer l'entrée de la Riviere qu'il trouva fort belle. Aprés avoir examiné toutes choses, il resolut d'y faire entrer la barque la Belle & l'Aimable pour les mettre à l'abry; pour cet effet il donna ordre de sonder & desçavoir si ces deux vaisseaux pourroient entrer le même jour; M. de Beaujeu sit aussi sonder & coucha à terre de l'autre côté de la Riviere, où il observa des vignes rampantes, quelques bois & des carcasses de bœufs qu'il supposoit être morts de foif.

Le 16 les Pilotes du Foly, de lAimable, & de la Belle furent encore sonder, ils trouverent l'entrée facile, & en dresserent leur procés verbal; le 17 ils planterent des balises \* pour en marquer le sont des perchemin & faciliter l'entrée des dans l'eau vaisseaux; toutes choses en pro-pour, marmettoient une heureuse issuë.

\* Balifs, querla rou72 Fournal Historique

Février 1685. Le 18 le Chevalier d'Aire vint à terre conferer avec M. de la Sale, qui ayant envie de faire entrer le même jour la Flute l'Aimable, donna ordre d'en décharger les choses plus pesantes, comme le canon, le fer & quelques autres choses. Par bonheur pour moy, mon cofre se trouva en chemin qui sut déchargé aussi; mais certe décharge ne put estre faite que le lendemain 19; cela fait, le Capitaine assura qu'il entreroit à huit piez d'eau.

Le 20 M. de la Sale envoya ordre à ce Capitaine de s'approcher de la barre & d'entrer quand la mer seroit haute, dont on luy en feroit le signal; il ordonna aussi au Pilote de la Belle d'aller dans la Flute pour luy aider dans son entrée. Le Capitaine ne voulut point le laisser entrer, luy disant qu'il conduiroit bien son vaisseau sans luy. Toutes ces précautions surent inutiles; M. de la Sale a'un Voyage de l'Amerique. 73
Sale ne put éviter son malheur: 1
Car ayant remarqué un gros arbre sur le bord de la Riviere, qu'il avoit jugé propre à faire un canot, il envoya sept ou huit ou-

vriers pour le couper, dont deux quelque temps aprés vinrent tout épouventez, luy dire qu'une troupe de Sauvages avoient failli à les prendre, & qu'ils croyoient les autres pris; M. de la Sale nous ordonna aussitôt de prendre nos armes, & d'aller tambour battant droit aux Sauvages, qui nous

Février 1685.

voyant en cette posture sirent volte sace, & s'en retournerent.

M. de la Sale estant bien aise de joindre ces Sauvages pour tâcher d'en tirer quelque instructio, ordona à dix de nous de quitter nos armes, & de nous approcher d'eux, en leur faisant signe de s'approcher aussi. Lorsqu'ils nous virent en cette posture & sans armes, ils quittetent de même pour la pluspart leurs arcs & leurs

D

Février 1685. 74 Journal Historique
flêches, vinrent pour nous joindre
en nous caressant à leur maniere,
& passant leurs mains sur leurs
poitrines, & puis de même sur
les nôtres, ensuite sur leurs bras,
& puis sur les nôtres; ils nous marquoient par ces signes qu'ils avoient de l'amitié pour nous, ce
qu'ils nous faisoient connoître en
mettant la main sur le cœur; nous
en simes aussi de même de nôtre
côté.

Six ou sept de ces Sauvages nous suivirent, & les autres retinrent trois de nos gens, comme par maniere d'ôtages; ceux qui vinrent avec nous furent regalez; mais M. de la Sale n'en put tirer aucune connoissance, ni par signes, ni autrement; tout ce qu'ils purent luy faire entendre, fut qu'il y avoit bonne chasse de bœus dans le pays: Nous remarquâmes que leur ouy estoit un certain cry du fond du gozier, approchant de celui que la poule

d'un Voyage de l'Amerique. 75 fait pour conduire ses poussins: Février M. de la Sale leur donna quel-

bagatelles dont ils parurent être contens, & se retirerent.

ques coûteaux, haches & autres

M. de la Sale estoit bien aise d'estre défait de ces gens là, parce qu'il vouloit estre present lorsque la Flute entreroit; mais son mauvais destinne le permit pas; il voulut luy-même aller conduire ces Sauvages; nous les suivîmes dans la croyance de trouver nos gens au lieu où nous les avions laissez; mais nous trouvâmes au contraire que les Sauvages les avoient emmenez dans leur camp éloigné d'une lieuë & demie de nous; & comme M. de la Sablonniere, Lieutenant d'Infanterie, êroit un de ceux que les Sauvages avoient emmenez, M. de la Sale voulut encore luy-même aller les dégager; malheureux contretemps qui luy coûta bien cher.

Comme done nous estions en

76 Fournal Historique

Février 2685. chemin pour aller au camp des Sauvages, ayant jetté les yeux vers la mer, nous vîmes la Flute l'Aimable à la voile, ce que les Sauvages qui estoient avec nous admiroient, & M. de la Sale la considerant, nous dit que ces gens gouvernoient mal, & qu'ils alloient vers les batûres; ce qui luy donna une grande inquietude, sans nous empêcher d'avancer: Nous arrivâmes dans le camp des Sauvages qui estoit posté sur une hauteur, & composé d'environ so cabanes de nattes de jone, & d'autres avec des peaux seiches, faires avec des perches ployées en dôme comme de grands fours, & la pluspart des Sauvages assis au tour comme en fenrinelle.

La Flute Nous avancions toûjours dans PAimeble le village quand nous entendîperit tar la mes un coup de canon, dont le mauvaise bruit fit tant de peur aux Sauvadu Pilote ges qu'ils se jetterent tous à ter-

Février 1685.

d'un Voyage de l'Amerique. 77 re; mais M. de la Sale & nous, nous reconnûmes que c'estoit un signal quenôtrenavire s'échoüoit; ce qui nous sut confirmé en voyant qu'il serroit ses voiles; cependant nous estions trop avancez pour reculer, il falloit avoir nos gens, & pour cela aller jusqu'à la cabane du Ches.

Nous n'y fûmes pas plutost arrivez que M. de la Sale y fut inintroduit: plusieurs femmes sauvages s'y rendirent; elles estoient fort laides, & toutes nuës à la reserve d'une peau qui les ceignoit & qui les couvroit jusqu'aux genoux; Ils voulurent nous cmmener dans leurs cabanes; mais M. de la Sale nous avoit donné ordre de ne nous point separer, & d'observer si les Sauvages ne s'assembloient point; ainsi nous nous tinsmes ensemble sur nos gardes, & je fus toûjours auprés de luy.

Ils nous apporterent quelques

Février 1685. \* Chair ou poissor boucaré, c'est à dire, seché un vent és à la sumée.

morceaux de chair de bœuf fraîche & boucanée,\* des morceaux de marsoin qu'ils coupoient avec une espece de coûteau de pierre, en mettant le pié dessus, & retenant d'une main pour couper de l'autre. Nous ne vîmes aucuns ferremens parmy eux; ils avoient donné à manger à nos gens qui estoient venus avec eux; & comme M. de la Sale estoit dans une terrible inquietude, nous prîmes bientôt congé d'eux pour revenir: En sortant neus remarquâmes enviró quarante canots, dont quelques-uns estoient faits comme ceux que M. de la Sale avoit vû fur le Missicipi, ce qui luy sit croire qu'il n'en estoit pas éloigné.

Nous arrivâmes bientôt à nôtre camp, & nous trouvâmes que le malheur que M. de la Sale avoit craint n'estoit que trop veritable. Le navire estoit échoüé sur les batûres; la mauvaise

d'un Voyage de l'Amerique. 79 manœuvre ou du Capitaine, ou du Pilote qui n'avoient pas suivi les balises plantées; les cris d'un matelot qu'on avoit placé fur la hune, & qui crioit de toute fa force aulof, c'est-à-dire gouvernez vers le passage marqué, tandis que le malicieux Capitaine crioit de son côté arrive, c'est.à-dire route contraire; la negligence du même Capitaine de ne pas faire jetter une ancre aussi. tôt que l'on sentit que le navire touchoit, ce qui l'auroit empêché d'échouer; l'affectation de laisser tomber la grande voile, & de mettre sa sivadiere afin de mieux arriver & assurer le naufrage; le refus que le Capitaine avoit fait de recevoir le Pilote de la barque la Belle, que M. de la Sale luy avoit envoyé pour l'aider; la fonde que l'on avoit pratiquée sans necessité sur les batûres, & plusieurs autres particularitez rapportées tant par l'é-

Février 1685. Février 1685. So Journal Historique quipage du vaisseau, que par ceux qui virent cette manœuvre, estoient des marques & des preuves invincibles que ce coup avoit esté fait par un dessein prémedité, l'un des plus noirs & des plus détestables qui puisse entrer dans le cœur humain.

Ce malheur estoit d'autant plus grand, que le vaisseau contenoit presque toutes les munitions, utensiles, outils & autres choses necessaires pour l'établissement & l'entreprise de M. de la Sale. II eut besoin de toute sa constance pour le supporter; mais sa fermeté ne l'abandonna point; il fongea fans trouble à donner les remedes possibles. On retiratout le monde du vaisseau, il pria M. de Beaujeu de luy prêter sa cha-loupe pour l'aider à retirer tout ce que l'on pourroit; on commença par les poudres & les farines, on sauva une trentaine de bariques de vin & d'eau de vie; &

d'un Voyage de l'Amerique. 81 comme la mauvaise fortune étoit acharnée sur nous, deux choses contribuerent à la perte totale de tout le reste.

Février 1685

La premiere, fut que l'on fit malicieusement perir nôtre chaloupe, qui estoit pendant la nuit attachée à l'arriere du navire échoüé; ainsinous fûmes reduits à la seule chaloupe de M. de Beaujeu. La seconde, que le vent venant du large sit grossir les lames, qui heurtant avec violence le navire, le firent briser & entr'ouvrir, & par cette ouverture toutes les marchandises & matieres legeres fortirent, & s'en allerent au gré de l'eau; & ce dernier accident arriva la nuit; tant il est vray que toutes choses estoient contre nous, car on auroit bien sauvé des choses, si cela étoit arrivé de jour.

Pendant que nous estions dans ces tristes occupations, les Sauvages vinrent en nôtre camp au 82 Fournal Historique

Février 1685. nombre de cent ou cent vingt, avec leurs arcs & leurs flêches. M. de la Sale nous ordonna de prendre nos armes, & de nous tenir sur nos gardes. Une vingtaine se messa parmy nous, pour considerer ce que nous avions sauvé du naustrage, où il y avoit quatre sentinelles pour empêcher que l'on n'approchât des poudres.

Le reste des Sauvages estoit par pelotons. M. de la Sale qui connoissoit leurs manieres, nous ordonna d'observer leurs actions, & de ne rien prendre d'eux; ce qui n'empêcha pas quelques-uns d'en recevoir quelques morceaux de viande. Peu de temps aprés les Sauvages voulant s'en aller, nous firent figne d'aller avec eux à la chasse; mais outre que nous avions lieu de nous défier d'eux, nous avions autre chose à faire. Cependant nous prîmes occasion de leur demander s'ils voudroient traiter quelques-uns de leurs cad'un voyage de l'Amerique. 83 nots, ce qu'ils accorderent; & le Sieur Barbier fut avec eux, & en traita deux pour des haches, & les amena.

Févrien

Quelques jours aprés nous vîmes le feu dans les campagnes, qui s'étendoit & brûloit avec vîtesse les herbes seiches en tirant devers nous; ce qui obligea M. de la Sale de faire promptement arracher les herbes qui estoient autour de nous, & principalement celles qui environnoient les poudres. Ayant voulu sçavoir d'où provenoit ce feu, il nous prit une vingtaine avec luy, & nous nous avançâmes de ce côté, & même au delà du feu sans voir personne. Nous vîmes qu'il s'étendoit vers l'ouest sud'ouest, & jugeâmes qu'il avoit commencé vers le premier campement que nous avions fait, & par le village prochain du lieu.

Ayant apperçû une cabane proche le bord d'un lac, nous en ap84 Fournal Historique

Février 1685.

prochâmes, & y trouvâmes une vieille femme qui estoit dedans, & qui se mit à fuir aussitôt qu'elle nous vit; mais l'ayant arrestée, & fait connoître que nous ne luy voulions pas faire de mal, elle revint à la cabane, où nous trouvâmes quelques cruches d'eau dont nous bûmes tous. Quelque temps aprés nous vîmes venir un canot dans lequel il y avoit deux femmes & un garçon, qui ayant débarqué & vû que nous n'avions fait aucun mal à la vieille, nous vinrent embrasser d'une maniere particuliere, en nous soufflant contre l'oreille, & nous faisant ensuite signe que leurs gens estoient à la chasse.

Quelques momens aprés nous vîmes paroître sept ou huit Sauvages, qui appar emment s'estoient cachez dans les herbes en nous voyant venir. Ils nous saluerent en arrivant, de même que les femmes avoient sait, ce qui nous

d'un Voyage de l'Amerique. 85 fit rire. Nous demeurâmes quelque temps avec eux. Quelquesuns de nos gens traiterent des peaux de chevreuil pour des coûteaux. Aprés quoy nous retournâmes â nôtre camp, où estant, M. de la Sale me sit entrer dans la Belle, où il avoit fait embarquer partie des poudres, avec ordre de n'y soussfrir, ni d'y apporter de seu, ayant sujet de tout craindre aprés ce qui venoit d'ar-

river. Pour cet effet, on m'apportoit,&aceux qui estoient avec moy, à manger tous les jours.

Ce fut durant ce temps-là que le navire l'Aimable échoüé, s'étant entr'ouvert la nuit, l'on vit floter le matin de côté & d'autre dans la mer, tout ce qui en estoit sorti de leger, & que M. de la Sale envoya des gens de côté & d'autre, qui recouvrerent une trentaine de bariques de vin & d'eau de vie, quelques barils de viande, de

farine & de legumes.

Février 1685. Février 1685.

Aprés que nous eûmes tout rassemblé, tant ce qui avoit esté débarqué du vaisseau naufragé, que ce qu'on avoit pû trouver & recouvrer à la Mer, il fut question de regler les vivres qui estoient en essence à proportion des gens que nous estions; & comme il n'y avoit plus de biscuit, on délivra de la farine dont on faisoit de la bouillie avec de l'eau, qui n'estoit pas fort bonne; quelques grosses féves & du bled d'Inde, dont partie avoit esté mouillé, & le tout fut distribué fort discrettement. Nous estions beaucoup incommodez du manquement de chaudieres, M. de Beaujeu en accorda une à M. de la Sale, qui en fit tirer une autre de la Belie; & elles nous servirent bien.

Nous avions encore besoin de canots, M. de la Sale envoya au camp des Sauvages pour traiter de quelques-uns, & ceux qui y

d'un Voyage de l'Amerique. 87 Mars 1685.

furent envoyez remarquerent, qu'ils avoient profité de nôtre naufrage, & qu'ils avoient quelques balots de couvertures de Normandie, dont on vit plusieurs femmes qui en avoient coupé en deux, & s'en estoient fait des jupes. On vit aussi des morceaux de fer du navire naufragé, & nos gens revinrent promptement en nôtre camp faire leur rapport à M. de la Sale, qui dit qu'il falloit tâcher d'avoir quelques canots en échange, & resolut d'y renvoyer le lendemain; M. du Hamel Enseigne de M. de Beaujeu s'offrit d'y aller avec sa chaloupe, ce qui fut accordé par M. de la Sale, qui pour cet effet ordonna à Messieurs Moranget son neveu, Desloges, Oris, Gayen, & quelques autres de l'accompagner.

Ces Messieurs, qui avoient plus de feu que de conduite, ne furent pas plustôt débarquez,

qu'ils allerent droit au camp des Sauvages les armes à la main, comme s'ils eussent eu dessein de les forcer, ce qui fit que plusieurs Sauvages s'enfuirent. Estant entrez dans les cabanes, ils en trouverent d'autres, ausquels M.du Hamel tâcha par signe de leur faire entendre qu'il vouloit ravoir les couvertures qu'ils avoient trouvées; mais par malheur ils ne s'entendirent ni les uns ni les autres. Les Sauvages prirent le parti de se retirer, & laisserent quelques couvertures & peaux de bestes que ces Messieurs prirent, & en revenant, ayant trouvé quelques canots, ils se saisirent de deux,&monterent dessus pour le amener.

Maïs comme ils n'avoient point d'avirons, que personne d'eux ne sçavoit la maniere de conduire ces canots, & qu'ils avoient seulement quelques méchantes perches dont ils ne sçavoient pas mê-

d'un Voyage de l'Amerique. 89 me se servir, & que de plus ils avoient le vent contraire; ils sirent peu de chemin, ce que voyant le Sieur du Hamel, qui estoit dans sa chaloupe, & que la nuit approchoit, il prit les devants, les abandonna & revint au camp.

Cependant la nuit vint, qui obligea nos nouveaux navigateurs tres fatiguez de prendre terre pour se reposer; & comme il faisoit froid, ils allumerent du feu, autour duquel ils se coucherent, s'endormirent; & la sentinelle qu'ils avoient posée en fit de même. Les Sauvages revenus en leur camp, ayant vû qu'on avoit enlevé deux canots, des peaux & des couvertures, crurent qu'on leur declaroit la guerre, proposerent de s'en venger; & ayant apperçû un feu extraordinaire, ils se douterent bien que nos gens y estoient arrestez; ils s'y rendirent une bonne troupe

Fournal Historique 90 sans faire de bruit, trouverent nos negligens partifans endormis dans leurs couvertures, firent tous une décharge ensemble & subite de leurs flêches sur eux, ayant fait auparavant le cry ordinaire qui précéde

coups. Le Sieur Moranget se sentant blessé & s'estant éveillé du bruit, se leva; & tira son coup de fusil assez à propos, quelques autres tirerent aussi, ce qui sit suir les Sauvages. Le Sieur Moranget vint nous donner l'allarme, bien qu'il eut le bras percé d'une flêche audessous de l'épaule, & un autre coup dans le fein qui avoit glissé. M. de la Sale envoya aussitôt des gens armez fur le lieu, qui ne trouverent plus les Sauvages; mais le jour arrivé, ils virent les

Les Sieurs Sieurs Oris & Desloges morts sur Oris&Def- la place, le S' Gayen bien blessé, loges tuez par les Sau- & les autres sans aucun mal. vages.

Ce malheur arrivé la nuit du

d'un Voyage de l'Amerique. cinq Mars affligea sensiblement M. de la Sale; sur tout il plaignit le Sieur Desloges jeune homme d'esprit & qui servoit bien; mais enfin c'estoit leur faute, & contre ce qui leur avoit esté recommandé, la défiance & la vigilance. On craignoit pour Messicurs Moranget & Gayen que les flêches ne fussent empoisonnées; la suite fit voir que non; cependant M. Moranget eut de la peine de guerir, parce qu'il se trouva quelque petit vaisseau coupé.

Cette nouvelle disgrace avoit ses consequences, qui jointes au dégoût que la perte de nôtre navire avoit causé parmi la pluspart des honnestes gens qui avoient suivi M. de la Sale, fortissoit le dessein de ceux qui avoient envie de s'en retourner & de l'abandonner; du nombre desquels furent M.Dainmaville Prêtre du Seminaire de Saint Sulpice, le Sieur Minet Ingenieur & quel-

ques autres. Les discours que tenoient les ennemis de M. de la Sale pour décrediter sa conduite & la prétenduë temerité de son entreprise, ne contribuoient pas peu à ces desertions; mais appuyé de sa seule constance, il entendoit & attendoit tout patiemment, & donnoit toûjours ses ordres sans se déranger en aucune manière.

Il fit apporter les morts, les fit enterrer honorablement; les canons suppléerent au défaut des cloches, & il songea ensuite à trouver, & faire quelque établissement plus certain. Il fit mettre tout ce qu'il avoit retiré du naufrage dans un lieu; fit faire des retranchemens à l'entour pour mettre en assurance ses esses esses estes; & voyant que les eaux de la Riviere où nous estions se précipitoient avec violence dans la mer, il luy vint en pensée que ce pouvoit bien estre un des bras du Missi-

d'un Voyage de l'Amerique. 93 cipi, & se proposa de le remonter, pour voir s'il n'entrouveroit pas des marques, même de celles qu'il avoit posées lorsqu'il sut à son embouchure par terre.

Mars 1685.

Cependant M.de Beaujeu fongeoit à son départ. Le Chevalier d'Aire eut bien des conferences avec M. de la Sale touchant plusieurs choses que le dernier demandoit à M. de Beaujeu, particulierement du canon & des boulets qui estoient dans le vaisseau le foly, & qui avoient esté destinez pour luy; ce que M.de Beaujeu refusa, disant que tout cela estoit dans le fond de son vaisseau, & qu'il ne le pouvoit déranger sans perir; bien qu'il sçût que nous avions huit pieces de canon sans avoir un boulet.

Je n'ay pas sçû comme la chose se termina entre eux; mais bien que M. de la Sale laissa embarquer avec M. de Beaujeu le Capitaine de la barque l' Aimable, Fournal Historique

qui meritoit un châtiment rigou-Mars 1685. reux, si on luy avoit fait justice.

Son équipage le suivit, contre ce qu'avoit dit M. de Beaujeu qu'il ne recevroit personne: si bien que tout ce que put faire M. de la Sale à toutes ces injustices, fut d'en écrire en France, & s'en plaindre à M. de Seignelay Ministre d'Etat, à qui il fit sçavoir toutes choses, comme je l'ay sçû

à mon retour; & il donna le pa-Départ de quet à M. de Beaujeu qui prit la M,de Beau.

route de l'Europe. jeuqui quitte M. de la

Sale.

Comme j'ay perdu les memoires que je fisalors, & que ce que j'écris est du fond de ma memoire, je ne me servirai plus des dattes de peur de manquer; c'est ce qui fait que je ne puis au vray marquer le jour du départ de M. de Beaujeu, que je crois cependant estre le 14 Mars 1685.

Après le départ de M. de Beaujeu, nous travaillâmes à faire un Fort, tant du débris du navire

d'un Voyage de l'Amerique. naufragé, que de quantité de pieces de bois que la mer rejettoit; & pendant ce temps-là il arriva plusieurs desertions qui Sale fait bâaugmentoient les chagrins de M. de bois, & de la Sale.Un certain Espagnol & unFrançois se déroberent & s'en- sevoir si ce fuirent sans qu'on ait sçû ce qu'ils n'estoit devinrent. Quatre ou cinq autres point un bras du Misles imiterent, dont M. de la Sale ficip. ayant avis fit courir aprés, on les ramena; il y en eut un qui fut condamné à mort, & les autres, à fervir dix ans le Roy dans ce pays.

Mars 1685.

M. de la tir un fort remonter la riviere pour

Quand nôtre Fort fut avancé, M. de la Sale prit la resolution de s'éclaireir & de remonter la Riviere où nous estions, pour sçavoir si elle n'estoit pas un des bras du Missicipi; pour cet effet il commanda cinquante hommes de le suivre, du nombre desquels estoient M. Cavelier son frere & M. Chedeville Proftres, deux Peres Recolets, & plutieurs volontaires qui partirent dans cinq ca-

Journal Historique 96

Mars 1685.

nots que nous avions avec les provisions necessaires; Et nous restâmes environ 130 personnes dans

Sale laisse le commandement du Fort à M. Joutel.

M. de la le fort dont M. de la Sale me donna le commandement, avec ordre de n'avoir aucun commerce avec les Sauvages, au contraire de tirer dessus s'ils se presentoient.

> Pendant l'absence de M. de la Sale, je fis bâtir un four qui nous fut d'un grand secours; & je m'occupai à perfectionner nôtre Fort, & à le mettre en état de refister aux Sauvages, qui bien fouvent venoient la nuis roder autour de nous en contrefaisant les Loups, & les Chiens; mais trois ou quatre coups de fusil les faisoient fuir: Et il arriva une nuit qu'ayant fait une décharge de six ou sept coups, M. de la Sale qui n'estoit pas loin de nous les entendit, celà le mit en peine, il revint fur ses pas avec sept ou huit hommes, & trouva toutes choses en bon état.

d'un Voyage de l'Amerique.

Il nous dit qu'il avoit trouvé un beau Pays propre à semer & à planter toutes sortes de graines, abondant en bœufs & en gibier; qu'il vouloit faire un Fort plus avant dans le pays; il me laissa pour cet effet ordre de faire équarrir autant de bois que j'en pourrois recouvrer, dont la mer jettoit quantité sur les bords. Il avoit donné le même ordre aux hommes qu'il avoit laisse sur le lieu; desquels sept ou huit separez du gros, étant un jour occupez à ce travail, voyans une troupe de Sauvages, prirent la fuite, & laifferent malà propos leurs outils sur la place: M. de la Sale revenant trouva un billet attaché à un roseau qui l'avertissoit de cet accident, dont il fut chagrin à cause des outils, & non pas tant pour la perte de la valeur, que parce que c'étoit donner aux Sauvages des

choses, dont ils pourroient se

fervir contre nous.

Mars 1685.

E

Fournal Historique

Avril 1685.

Dans le commencement du mois d'Avril, nous eûmes une alarme par un vaisseau qui nous parut en mer assez prés de nous, Un vais-nous crûmes être des Espagnols,

seau Espa gnol paroît qui donne Parlarme.

pour en distinguer les voiles, que qui aparamment avoient sçû nôtre arivée, & couroient les côtes pour nous découvrir. Cela nous obligea de nous tenir sur nos gardes, de nous rendre tous dans le Fort, & de tenir nos armes en état. Nous vîmes ensuite deux hommes paroître dans ce vaisseau, qui au lieu de venir vers nous, allerent vers l'autre pointe; ainsi ils passerent sans nous appercevoir.

Ayant un jour observé que l'eau fremissoit & bouillonnoit, & enfuite apperçû que c'étoit du poifson qui se lançoit de part & d'autre, je sis apporter un filet & nous fimes une prodigieuse pefche de ces poissons entre lesquels

il y avoit quantité de dorades,,

Perche confiderable de Poisfans.

d'un Voyage de l'Amerique. 99 barbuës, mulets & autres de la grandeur d'un hareng, dont nous fimesplusieurs jours bonne chere. Cette pesche que je faisois faire fouvent, aidoit beaucoup a nôtre subsistance.

Avril 1685.

Ce fut en ce temps & le jour de Pâquesdecette année, qu'il arriva un accident fâcheux au sieur le Gros: aprés le service divin, il prit un fusil pour aller autour du Fort tuer des beccassines; il tira sur une qui tomba dans un petit marais; il se déchaussa pour l'aller querir, & en revenant il marcha par mégarde sur un serpent Serpent appelléson. sonnetre, ainsi appellé, à cause d'une espece d'écailles qu'il a au bout de la queue, dont il fait du mordu. bruit; ce serpent le mordit audessus de la cheville du pié; il fut soigneusement pensé, mais cela n'empescha pas qu'aprés avoir bien souffert, qu'il n'en mourût enfin, comme je le diray en son lieu. Il nous arriva encore

nette, le

Fournal Historique

Avril 1685. un accident plus malheureux; un de nos pescheurs nageant autour du filet pour assembler les poissons, fut emporté des courants, & fe noya sans pouvoir le secourir.

May 2685.

Nos gens alloient quelquefois autour de plusieurs petits lacs salez qui étoient aux environs de nôtre Fort, & trouvoient sur le rivage de certains poissons plats comme desturbots qui dormoient & qu'ils dardoient avec de gros bâtons pointus; le poisson étoit fort bon. La Providence nous fit Sel pro- encore découvrir une procréation de sel, que le Soleil faisoit sur de petits bassins d'eau salée épandus en divers endroits, sur lesquels ayant veu qu'il se formoit une espece de cresme blanche, j'avois soin tous les deux jours d'envoyer écumer cette eau, qui se trouvoit estre un sel tres blanc & tres bon, dont j'amassay quantité, & qui nous fut

de grand service.

Soleil.

d'un Voyage de l'Amerique. 101

Quelques uns de nos chasseurs, ayant remarqué des chevreuils épouventez qui couroient, jugerent que les Sauvages les pourfuivoient, & vinrent se refugier au Fort & m'en donner avis; en effer, quelque temps aprés nous découvrîmes des Sauvages attroupez, qui se vinrent poster sur une éminence, à la portée du canon, dont quelques uns se détacherent en s'approchant le long des dunes; je fis aussitost prendre les armes à nos gens, & pour éviter le feu que les Sauvages jettent quelquefois avec leurs flêches, je fis mettre des couvertures mouillées sur nos cabanes: Cependant ceux qui s'étoient détachez au nombre de trois, s'approchoient toûjours en faisant signe d'aller à eux; mais M. de la Sale m'avoit deffendu d'avoir aucun commerce avec eux; cependant comme ils n'avoient ni arcs ni

fléches, nous leur fîmes signe de

May 1685.

E iii

102 Journal Historique

May s'approcher; ce qu'ils firent sans
1685. hesiter.

Nous sortimes pour les joindre hors du Fort; M. Moranget les fit asseoir, & ils nous donnerentlà entendre parsignes queleurs gens étoientà la chasse proche de nous; ne pouvant en tirer d'avantage, M. Moranget estoit d'avis de leur casser la teste, pour nous venger du massacre qu'ils avoient fait de nos compagnons; ce que je n'approuvay pas, puisqu'ils étoient venus sous nôtre bonne foy; je leur fis donc signe de s'en aller, ce qu'ils firent plus vîte que le pas, quelques coups de fusil que l'on tira en l'air les fit courir, & un coup de canon que je pointay vers l'éminence où estoient les autres, les mit tous en fuite.

Ces rencontres nous firent redoubler nos gardes, puisque nous estions en guerre ouverte avec cette nation subtile, qui ne manquoit pas de soin pour nous

d'un Voyage de l'Amerique. 103 surprendre, si nous estions negligens; c'est pourquoy, on ordonna des peines à ceux que l'on trouvoit endormis en sentinelle; le Cheval de bois estoit dressé pour ceux là sans misericorde; Et ce fut par ces sortes de précautions que nous conservâmes nôtre vie.

May 1685.

> Juin 1685.

Nous passàmes ainsi le reste du mois jusques au commencement de Juin; cependant M. de la Sale, avoit commencé un autre établissement, dans un lieu dont il blissement nous avoit parlé, parce qu'il l'es-commencé par M. de timoit meilleur pour être plus la Sale. avant dans le pays; pour cet effet il nous envoya le sieur de Villeperdry, avec deux canots, & ordre au sieur Moranget de l'aller joindre s'il estoit gueri, & de faire partir tout le monde, à la reserve de 30 hommes des plus capables de se défendre pour rester avec moy dans le Fort : le restant consistant en soixante dix personnes, tant hommes, femmes qu'en-

E iv

104 Journal Historique

Juin 1685

sans, partit avec le sieur Moranget: & comme nous restions peu de monde par ce moyen, je fis retrancher l'estendüe du Fort pour n'estre pas obligé de mettre tant de sentinelles:

Nôtre petite troupe commença à trouver des douceurs dans la facilité & qualité des vivres, qui ne se rencontrent pas dans le grand nombre, & que nous avions en plus grande abondance l'un & l'autre par la chasse & par la pesche qui faisoient nôtre plus grande occupation, & nous vivions assez contens, en attendant nôtre délogement. Cependant il se

converts.

Mécontens trouva des mécontens qui prirent minuttent unassafinat, la resolution de deserter, mais & sont dé-comme ils trouvoient de la difficulté dans l'execution, en ce qu'ils ne pouvoient avoir ni armes, ni poudre, ni plomb, parce que le Sieur le Gros & moy tenions tout enfermé, & que nous veillions exactement à ce qu'il

d'un Voyage de l'Amerique. n'en fût point enleve mal à propos, ils prirent la cruelle resolution de se défaire de nous.

Tuin 1685.

Ce fanglant massacre devoit commencer parmoy pendant que je dormirois, & ensuite par le Sieur le Gros qui couchoit au magazin, & qui n'estoit pas en état de se désendre à cause de sa jambe qui étoit toûjours enflée, & luy faisoit bien du mal, le poignard en devoit faire l'execution: l'un des conjurez en fit confidence au Sieur Davault chasseur, qui m'en vint aussitost avertir; je ne fis pas semblant d'estre instruit de la chose; mais sur le soir au retour de la chasse, j'en fis arrester un, qui d'abord avoua tout; son complice fut aussi arrêté, & ce fut un travail & du soin pour les garder jusques à nôtre décampement.

Vers la my Juillet, la barque la Belle vint mouiller proche de nous; on me rendit l'ordre de M. M. de la de la Sale qui m'enjoignoit d'y ordrededé-

Tuillet 1685.

106 Journal Historique faire embarquer tous les effets Juillet 1685. qui estoient dans nôtre Fort, de camper du premier éta faire un cajeu \* du bois que jablaffement. vois fait équarir, si le temps le \* Cajeu, c: permettoit, sinon de le cacher sont pluse. rs Franen terre; chacun mit la main à ches ou pièces l'œuvre avec toute la diligence de bois liées possible: nos deux prisonniers en semble comme un furent embarquez. train ou rideau, pour passer l'enu

dellus.

Monsieur le Gros & son Chirurgien le furent aussi avec tous nos effets.Le cajeu fut commencé avec une peine infinie; mais il survint un mauvais temps, si violent & si long que je fus obligé de faire défaire ce qui étoit commence, & d'enfouir le bois dans le sable le mieux que nous pûmes, pour en cacher la connoissance aux Sauvages

Nous prîmes ensuite nôtre route vers le lieu où les Sauvages étoient campez, lorsque M. de la Sale les alla voir la premiere fois. Nous ne trouvâmes personne, & nous y reposames la nuit: nous contid'un Voyage de l'Amerique. 107
nuâmes le long de la mer sans au- Juillet cun accident jusques au camp du Sieur Hurié, qui étoit un entrepost où M. de la Sale avoit ordonné de déposer tous les essets; il n'avoit d'autres retranchemens que des cossres & des bariques, mais il n'y avoit rien à craindre

de la part des Européens. Nous passames la nuit dans ce poste; & le lendemain deux canots étant arrivez, je m'y embarquay avec partie de ma troupe, & fusjoindre M. de la Sale le jour ensuivant, dans le lieu où il avoit resolu de faire son établissement nouveau. Je luy rendis compte de ce qui s'étoit passé, & je fus étonné de voir les choses si mal commencées & si peu avancées; les plantages des graines & semences que la secheresse & les bestiaux avoient presque ruinez; Plusieurs morts du nombre desquels étoit le Sieur de Villeperdry, quantité de malades parmy

E vi

Juillet 1685.

Fournal Historique 108 lesquels étoit M. Cavelier Prêtre; point de couvert qu'un petit quarré de pieux où estoient les poudres, & quelques bariques d'eau de vie, & bien d'autres incommoditez, faisoient paroître toutes choses dans une triste situation.

Monfieur de la Sale commence un nouvel établissement avec peine.

Il falloit donc songer à faire un grand logement, M. de la Sale en avoit le dessein, & la disficulté étoit d'avoir du bois propre à bâbien de la tir; Il y avoit une perite forest, dont on pouvoit en tirer quantité; mais elle étoit à une lieue avant dans les terres, & nous n'avions ni charettes ni chevaux pour les voiturer ; Cependant M. de la Sale y envoya des ouvriers & du monde pour les aider & les escorter. On abatit du bois qui fut équarri; mais l'ignorance des Charpentiers se trouva si grande, que M. de la Sale fut contraint de faire le maître Entrepreneur, & de marquer les pieces pour le

un Voyage de l'Amerique. 109 dessein qu'il avoit en teste; on traîna quelques pieces de ce bois jusques au camp, à travers les herbes, dont la plaine est couverte; on se servit ensuite d'un assust de canon; le tout avec une peine si grande que les plus robustes en estoient accablez.

Ce travail si excessif, le peu de

Juillet 1685.

nourriture que les travailleurs avoient, & qui leur estoit bien souvent retranchée pour avoir manqué à leur devoir; le chagrin que M. de la Sale avoit de ne pas voir réussir les choses comme il se l'estoit imaginé, & qui le portoit à maltraiter ses gens souvent à contretemps. Tout cela causa une tristesse à plusieurs qui déclinerent à veuë d'œil, & dont il

mourut plus de trente: la perte de tant de monde fut suivie de celle du Maître Charpentier, qui revenant un soir avec moy; mais dans le chemin m'estant écarté un peu pour tuer du gibier, je Aoust 1685. Aoust vins à nôtre habitation sai

vins à nôtre habitation sans le retrouver; & on n'a jamais sçû ce qu'il estoit devenu; accident qui augmenta nos chagrins; car bien qu'il sût peu entendu en son art, nous avions cependant besoin de luy.

Malgré tous ces obstacles on porta, ou plûtost on traîna assez de bois pour la maison dont M. de la Sale avoit le dessein; aussi en fut-il l'architecte; il en marqua les longueurs, les tenons & les mortaises, & suppléa par ce moyen au défaut des ouvriers; & s'étant souvenu que j'avois enterré plusieurs pieces de bois à nôtre premiere habitation, qui pouvoient servir; il me donna ordre de prendre deux canots & vingt hommes pour l'aller querir avec la barque la Belle, qui neus suivit.

Estant arrivez sur le lieu, nous trouvâmes que les Sauvages a-voient découvert nôtre bois & enlevé quelques planches, asin

d'un Voyage de l'Amerique. 111

Aoust 1685.

d'avoir les clouds qui y estoient attachez, dont ils font grand état pour armer leurs fléches. Nous travaillâmes à faire un cajeu, nous chargcâmes la barque la Belle du restant des planches & autres effets, & nous nous remîmes en chemin; Quelques Sauvages parurent pendant nôtre travail; mais nous voyant avancer vers eux les armes à la main, ils prirent la fuire.

Nous arrivâmes heureusement auprés de M. de la Sale, qui fut joyeux de nous voir, bien que nous eussions perdu un canot, pour n'avoir pas esté bien attaché au cajeu; car le bois que nous avions amené fut d'un grand secours pour son entreprise,& bien plus propre que celui qu'on avoit tiré de la petite forest avec tant de peine : de sorte que ce bois donna licu à la construction d'un autre bâtiment qui fut joint au premier. Le tout fut couvert de

112 Journal Historique

Aoust 1685. planches, & par dessus de peaux de bœufs. On divisa les appartemens, chacun sut assez bien couvert; les magazins trouverent leur

Habitation place separement, & cette habitaappellée de tion sur nommée de Saint Louis, de même que la Baye prochaine.

Le Sieur le Gros, qui avoit refté dans la barque la Belle, depuis le premier voyage qu'elle avoit fait à la premiere habitation, en fut retiré & porté à la nouvelle; & comme sa jambe enfloit toûjours, le Chirurgien craignit la cangrêne, & luy conseilla de se la laisser couper; Il y consentit avec peine; l'operation sut faite, mais la siévre le prit aussitost, & il ne dura que deux jours, & de-Mort de ceda le jour de la Décollation de onseur Saint Jean, au grand regret de

Mort de Monsieur le Gros,

ceda le jour de la Décollation de Saint Jean, au grand regret de tout le monde, particulierement de M. de la Sale, à qui il estoit fort utile par la grande connoissance des affaires qu'il avoit, & par sa fidelité envers luy, Mon-

d'un Voyage de l'Amerique. 113 sieur Carpentier fils du maître 1685. des ouvrages, & le Sieur Thi- & de Mesbault, tous deux de Rouen, & sieurs Carquelques autres, moururent en Thibault. core en ce temps là.

Comme M. de la Sale avoit envie de faire un voyage pour aller chercher sa fatale Riviere de Missicipi, & qu'il n'attendoit que la guérison de M. Cavelier fon frere, qui devoit l'accompagner; il commença à faire ses preparatifs, & en attendant fit quelques petits voyages de quatre ou cinq lieues aux environs, dont il ne tira aucune connoissance, sinon qu'il découvrit un fort beau pays, termine d'un côté par une petite montagne, qui paroissoit à quinze ou vingt lieuës, planté de fort beaux arbres & arrosé de quantité de petites Rivieres, dot celle, auprés de laquelle nous avions bâti nôtre habitation, estoit la moindre; nous la nommâmes \* la Ri- aux Bœus, viere aux Bœufs, à cause de la quan-ces Bxuss

Septembre tité qu'il y en avoit aux environs. 1685. sont à peu pres comme les nôtres. Il y en a des millier: , au lieu de poil, ils ont une ne longue 29. frisee.

Monsieur de la Sale ayant plusieurs desseins pour parvenir à la connoissance de ce fleuve Missicipi, s'imagina qu'il pouvoit se jetter dans la Baye prochaine, & laire tres f- resolut d'aller ranger les côtes qui la bordent, & de se servir de la barque la Belle; pour cet effet il m'ordonna d'aller joindre ladite barque avec cinq hommes & un canot, dans lequelil fit mettre ses habits & quantité d'effets dans plusieurs coffres.

> Ce petit voyage nous fut fort penible, par le mauvais temps des vents contraires & de tempêtes, qui faillirent à nous faire perir; & ce qui fut bien pire, nous ne trouvâmes point la barque la Belle où nous l'avions laissée; nous avançâmes à une lieue audelà inutilement; & comme les vivres commençoient à nous manquer, parce que nous avions esté six jours, au lieu de trois, nous prîmes la reso

d'un Voyage de l'Amerique. 115 tion de retourner au lieu d'où Septembre nous estions partis.

Monsieur de la Sale nous voyant revenir de loin vint audevant de nous; nôtre rapport luy donna de l'inquiétude pour la barque la Belle, dont il avoit besoin, il voulut l'aller chercher luy même, & s'embarqua dans un canot, & me fit partir dans un autre pour aller d'un autre côté. Aprés avoir rodé tout le jour, la nuit suivante & tout le jour d'aprés, nous l'apperçûmes enfin qui s'estoit mise à couvert dans une petite anse, & qui avoit failly à perir par le mauvais temps que nous avions essuyé; elle avoit perdu sa chaloupe, faute de l'avoir bien amarée.

La barque fut aussi découverte par M. de la Sale qui estoit de l'autre côté; ce qui le sit approcher & descendre à terre, d'où il envoya son canot a ladite barque, dans lequel le Sieur Moranget qui la commandoit, se mit pour Se ptembre 1685.

le venir trouver; la perte de la chaloupe chagrina M. de la Sale, j'envoyai un canot pour l'aller chercher, & ce fut inutilement; cependant les coffres furent chargez dans la barque. Monsieur Cavelier Prêtresétant

Octobre 1685. de la Sale cherche le M Micion & laisse le commande. ment à M.

loutel.

Monsi ur guery, M. de la Sale se disposa aussitôt à partir. Il voulut m'honorer du commandement en sa place, & me laissa par memoire tout ce qui estoit en l'habitation,&qui confistoit en huit pieces de canon, 200 fusils, autant de sabres, 100 barils de poudre, 3000 livres de balles, 300 livres ou environ d'autre plomb, quelques fers en barre, vingt paquets de fer à faire des clouds, des ferrailles & quelques outils, comme haches & autres.

Pour les provisions de bouche, il me resta pour toutes choses, 20 barils de farine, une barique & demie de vin, les trois quarts d'une barique d'eau de vie; & pour les bestiaux, ils consistoient

Octobre

d'un Voyage de l'Amerique. 117 en quelques cochons, un coq & une poule; Ce qui est bien éloigné de ce qu'en a rapporté l'Auteur du Livre intitulé le premier etablissement dans la nouvelle France. Mais c'est qu'il a travaillé sur des memoires aussi peu veritables pour les munitions & provisions reftantes en nôtre habitation, lors de ce départ de M. de la Sale, que sur le Fort en bon état & les magazins fouterrains, qui font imaginaires, n'y ayant eu que la maison, dont j'ay parlé, pallissadée de quelques pieux.

Au surplus, M. de la Sale m'ordonna de ne recevoir personne de ceux qu'il emmenoit, sans un ordre de luy par écrit, de ne faire ni prendre aucune liaison avec les Sauvages; mais même de tirer sur eux; & quelques autres choses qu'il estima devoir estre observées. Il avoit fait faire une espece de cuirasse avec des douves pour se garantir des sléches, qu'il em118 Journal Historique

Octobre 1685. porta; il emmena tous les canots, & me promit de m'en renvoyer un; cinq coups de canon annon-cerent son départ.

Il prit sa route par le bas de la Riviere pour aller par terre le long de la Baye voisine, qui sur nommée de Saint Louis tandis que

Baye de nommée de Saint Louis, tandis que saint Lonis les canots le suivroient à veüe. Je restay dans l'habitation avec 34 personnes tant hommes, semmes qu'enfans; en ce nombre estoient compristrois Peres Recollets, le Sieur Hurié qui devoit commander en mon absence, l'un des Sieurs Duhaut, le Sieur Thibault, & un Chirargien.

Novembre 1685.

Comme nos provisions estoient fort minces, & qu'il estoit neces-saire de les menager pour les malades, il fallut songer à la pêche, & à la chasse. L'un&l'autre surent d'abord bien maigres, particuliement le dernier, parce que nous n'y estions pas encore exercez, & que M. de la Sale avoit emmené

d'un Voyage de l'Amerique. 119 le chasseur. Mais enfin la necessité Novembre nous rendit sçavans: nous tuâmes des bœuss, dont je sis boucanner

subsistance. Quelques jours aprés le canot queM. de la Sale m'avoit promis, arriva avec trois foldats, qui nous apprirent la perte du chasseur, que M. de la Sale avoit emmené, & qui avoit esté trouvé mort de froid dans un fosse, où il s'estoit mis pour reposer au retour de la chasse, dont chacun fut bien fâché: Ils nous apprirent aussi que M. de la Sale s'estant avancé vers quelques habitarions, que les Sauvages avoient abandonnées aprés une foible resistance, dont quelques uns avoient esté blessez en fuyant; on avoit amené & pris une fille, une femme blessée à la cuisse d'un coup de fusil, dont elle mourut.

partie qui servirent bien à nôtre

Le canot nous fut d'un grand fecours pour transporter nôtre

Journal Historique

Decembre 1685.

chasse, qui estant arrivée à nôtre habitation, servoit d'occupation à tout le monde, les uns à l'habiller, les autres à la couper & boucanner; Dans d'autres heures, j'occupois partie de mes gens à creuser un fossé autour de nôtre habitation.

Janvier 1586.

Nous coulâmes ainsi le temps jusque vers la my Janvier de l'année 1686, qu'estant tous un soir dans l'habitation, là sentinelle vint m'avertir qu'il entendoit une voix vers la Riviere; On y courut aussitost, & on trouva un homme dans un canot criant; Dominique, qui étoit le nom du jeune Duhaut qui estoit avec nous. La veiie de cet homme me fit craindre qu'il ne fût arrivé quelque accident facheux à M. de la Sale, je m'approchay & je le reconnus pour l'ainé Duhaut, qui estoit revenu.

Je luy demanday s'il avoit des lettres de M, de la Sale, il me répondit que non. Je me trouvay

embarassé,

d'un Voyage de l'Amerique. 121 embarasse; vù la déf nie qu'on m'avoit faite de ne recevoir personne sans ordre par écrit : je fus même sur le point de l'arrester; Mais la maniere dont il me dit la cause de son retour, le justifia entierement; je le reçus, & il racon-

Tanvier 1686.

ta la chose en la maniere suivante. M. de la Sale ayant demeuré quelque temps sur le rivage de la mer, proche de l'endroit où la barque estoit arrestée, il voulut connoistre les mouillages des côtes des environs, pour sçavoir jusques où pourroit approcher la barque la Bele; Pour cet effer il envoya le Pilote avec cinq des meilleurs hommes pour en sonder les fonds.

Le Pilote executa son ordre; il sonda, & vit les approches de plusieurs côtes; le soir se trouvant luy & se gens apparemment fari- sauvages, guez, il jugarent à propos de descendre & de coucher à terre; ils firent du feu, peut être pour caire

Pijote de la barque 1.2 ele, & s hommes tuez rar les 122 Fournal Historique

Janvier 1686. quelques viandes; mais n'ayant pas eu la précaution de se tenir sur leurs gardes, ils surent surpris & tuez tous six par les Sauvages; qui ensuite rompirent leur canot, & se vengerent amsi de l'irruption que M. de la Sale avoit depuis

peu faite chez eux.

Ce voyage passant de beaucoup le temps que M. de la Sale leur avoit prescrit, luy donna de l'inquiétude; il fut luy même le long des côtes pour voir s'il n'auroit pas de nouvelles de ses hommes, & allant le long du rivage, il trouva les tristes reliques de ces malheureux, dont les Cadavres épars de côté & d'autre, estoient descharnez & comme mangez par des loups, ou par des chiens Sauvages; spectacle qui le toucha sensiblement.

Cependant, cette perte qui l'affligeoit, particulierement à cause du Pilore, qui estoit habile homme, ne l'abatit pas, il seroit d'un Voyage de l'Amerique. 123
dit contre les malheurs, fit boutanner des viandes, dont avec
d'autr s provisions; il sit avituailter la barque la Bette; il la sit avancer dans la Baye; sit monter bon
nombre d'hommes dessus pour la
garder, parmy lesquels estoient
Messieurs Chedeville Prêtre, &
Planterose de Rouen, & leur ordonna de ne point branler du
lieu, qu'ils n'eussent de ses nouvelles; & qu'ils ne descendissent
point à terre, qu'avec bonne escorte & les précautions necessai-

Pour luy, il prit vingt hommes, s'embarqua dans deux canots qui luy restoient; & ayant gagné les terres, il sit enfoncer les canots dans la Riviere, sit prendre à un chacun son paquet composé d'armes, d'ou is, qu' lques utensités de cuisine, quelques petites marchandises pour commercer avec les Sauvages, au cas qu'il en trouvât de sociables, & s'avança

res.

Janvier 1686.

Fij

124 Journal Historique

Janvier 1686.

dans le pais pour voir s'il ne trouveroit point quelque connoissan-

ce au Mijicipi.

Riviere que l'on pomima la Mangne.

Après piusieurs jours de marche, ils trouverent une assez belle Liviere qu'ils nommerent depuis la Maligne; & comme M. de la Sale marchoit à la teste de sa troupc, & qu'il avoit ordonné au S' Moranget, de se tenir à la qui üe; il se trouva que Duhaut, s'estant arresté pour racommoder son paquet & fes souliers, qui estoient en mauvais état, le Sieur Moranget su venant luy dit de marcher. Il le pria d'attendre un peu. Moranget ne voulut pas, & continua son chemin; Duhaut suivit quelque temps aprés, mais ayant trop tardé, il ne put atteindre la troupe & se trouva à l'entrée de la nuit dans une plaine herbue, où il y avoit plusieurs traces deche. ins de bœufs, sans sçavoir l'quel il devot prendre. Il tira plusiours coups de fusil sans rien enteudre dun Voyage de l'Amerique. 125 de sa troupe, & sur contraint de passer la nuit au même lieu.

Janvier 1686.

L'ematin il tira encore, passa le jour & la nuit ensuivant au même aventuredu endroit; enforte que ne sçachant que faire, il revint sur ses pas; & aprés une marche d'un mois qu'il faisoit seulement la nuit, de peur de trouver des Sauvages, en vivant de la chasse qu'il faisoit difficilement & dangereusement, ayant auparavant consommé ses provisions; enfin aprés une infinité de maux & de peines, il arriva au lieu où l'on avoit enfoncé les deux canots; il en retira un avec un travail indicible, & trop long à raconter; Et il se rendit à nôtre habitation de Saint Louis. C'est ainti que le Seigneur permit que celuy qui devoit estre un des assassins de M. de la Sale, se tira d'affaire, & surmonta un nombre infini de perils.

Cerapport où je trouvay de la vraisemblance, sit que j'admis le

F iij

Fournal Historique

Février. 1686.

Sieur Duhaut, ne pouvant pour ainsi dire faire autrement; cependant je m'attachai à examiner sa conduite, sans y trouver à redire; Et nous passames encore quelque temps comme nous avions fait; pendant lequel je sis faire un nouveau petit bâtiment du bois que j'avois fait amasser, où je mis à part les filles & les femmes; & comme je n'ay encore rien dit de Situation la situation de cette habitation de Saint Louis, ni de la nature du

pays où nous estions, i'en essaieray Louis, & icy une description grossiere; mais la description du Païs qui l'envi-

ronne.

veritable. Nous estions postez environs le 27º degré latitude nord 3 à deux licües avant dans les terres proche la Baye de Saint Louis, & du rivage de la Riviere aux Bœufs, sur un petit, costau, duquel on découvroit fort loin de belles & vastes campagnes qui s'étendent versi le Soleil couchant, toutes unies & remplies d'herbes qui servent

d'un voyage de l'Amerique. 127 de pâturage à un nombre infini de bœufs & autres animaux.

Février

Tirant du couchant vers le midy, on découvroit encore d'autres plaines, ornées de quantité de bosquets de bois de disserentes especes. On voyoit du côté du midy, & vers l'Orient, la Baye, & les campagnes qui la bordent, de l'Orient au Septentrion, la Riviere se presentoit le long d'un petit costau, audelà duquel évoient d'autres grandes campagnes, avec quelques bouquets de bois de distance à autre, terminez par une bordée de bois, qui nous paroisfoir fort haute.

Entre ce petit costau & l'habitation, il y avoit une espece de Marais, dans lequelil se trouvoit quantité de gibier, comme Courlieux, poules d'eau & autres est- & Gibier du pays. peces: dans ces Marais il y avoit de petits étangs pleins de Poisson. Nous avions d'ailleurs les bœufs en nombre infini, des chevreuils,

Février

lapins, poulets d'inde, outardes, oyes, cygnes, grives, pluviers, beccassines, perdrix & quantité d'autres oiseaux bons à manger, entre autres un que l'on nomme le grand goster, parce qu'il l'a essectivement tres grand: un autre gros & charnu comme une poule, que nous nommions l'espatule, parce qu'il avoit lebec fait de même, & dont le plumage qui est d'un rouge passe, est fort beau.

Poisson.

Pour le poisson, nous en avions de plusieurs sortes, dans la Riviere & dans les Estangs, dont j'ay par-lé; la Riviere produisoit une espece de barbuës differentes des nôtres par leur rondeur, par trois épines, l'une sur le dos, les autres à chaque côté de l'ouye, & par sa chair semblable à la moruë & sans écailles; la Riviere nous fournissoit quantité d'autres poissons, dont on ne sçait point les noms. La mer nous donnoit des huîtres, des anguilles, des truittes, de cer-

d'un Voyage de l'Amerique. tains poissons rouges, & d'autres dont le bec long, pointu & dur, rompoit tous nos filees.

Nous avions quantité de tortuës, tant de mer, que de terre, dont les œufs nous aidoient à affaisonner nos fauces; celles de terre sont differences de celles de la mer, en ce qu'elles sont plus petites, de figure ronde & l'écaille plus belle: elles se retirent dans des trous qu'elles trouvent oufont en terre. Ce fut dans cette chasse de tortuës, que l'un de nos Chirurgiens cherchant dans un trou, fut mordu au bras par, quelque animal venimeux, que nous cru- Animaux mes estre une espece de crapau ayant quatre pattes, le dessus du dos en pointe de diamans fort dures, & une petite queuë; soit de cet animal ou d'un serpent, le brasluy devint fort enflé; il en guerit cependant par les remedes qu'on luy fit; mais il luy en coûta un doigt squ'infallus couper. In Hall

130 Journal Historique

Février 1686.

Entre les serpens dangereux, qui sont les viperes, aspics & autres, dont il y a quantité, ceux qu'on appelle Sonnettes, sont les plus communs; ils se mettent ordinairement dans des halliers où ils font du bruit par le remuement de deux écailles qu'ils ont au bout de la queuë, que l'on entend d'afsez loin, ce qui leur a fait donner le nom de sonnettes. Quelques uns de nos gens en avoient mangé, & trouvé que la chair n'en estoit pas mauvaise, & lorsque nous en tuions, nos cochons en faisoient un bon repas.

Il y a aussi dans les Rivieres quantité de Crocodiles, dont quelques uns sont d'une essroyable grandeur & grosseur; s'en tuay un qui avoit quatre à cinq piez de rondeur, & vingt piez de long, dont nos cochons sirent la curée. Cet animal a les jambes courtes, ce qui fait qu'il se traine plutost qu'il ne marche, & que l'on dé-

d'un Voyage de l'Amerique. 131 couvre aisement les traces sur Février l'herbe ou sur le sable par où la

passé. Il est fort carnacier, & se jette sur les hommes & sur les animaux, quand il en trouve aportée dans la Riviere; il vient aussi sur terre pour chercher à manger.

terre pour chercher à manger. Cet animal a cela qu'il fuit devant ceux qui le poursuivent, &

poursuit ceux qui suyent: l'en ay tué beaucoup à coups de suis.

Les bois sont composez d'arbres de differentes especes. Il y a des Chesnes, dont quelques uns sont toujours verds, & ne quittent jamais leurs feuilles, d'autres qui sont comme ceux de nôtre Europe, qui portent un fruit asfez semblable à la noix de galle,& perdent leur feüille en hiver, & d'autres encore assez semblables à ceux de France: mais dont l'écorce est plus épaisse : ils portent ainsi que les seconds du gland different du nôtre en goust & en grosseur.

Arbres.

132 Journal Historique

Février 1686. Il y a une espece d'arbre, qui porte de petites graines, qui estant meures sont rouges & assez douces: il produit deux fois par an, mais la seconde portée ne vient pas en maturité: il y en a d'autres qui portent un fruit, dont le goust & la vertu approchent de celle de la casse.

Il s'en trouve d'autres de même que j'avois vû aux Isles, dont les feuilles sont comme des raquettes & dont l'arbre porte le nom; ses fleurs se produisent autour de ces feuilles, & il en vient un fruit à peu prés semblable aux figues; mais les feuilles & les fruits sont pleins de picquans qu'il faut estre soigneux de frotter & bien nétoyer avant qu'en manger, autrement ils enflamment dangereusement la bouche & la gorge, & peuvent causer la mort, comme il arriva à un de nos foldats, qui en avoit mangé trop avidement & sans cette précaution.

d'un Voyage de l'Amerique. 133 J'en ay vû qui ressemblent au Février 1685.

Palmier, dont les branches hautes & longues s'écartent comme le Latanier, qui portent un fruit que l'on dit estre assez bons: d'autres semblables à celui-cy, mais dont les feuilles sont faites comme des gouttieres, rudes & si pointuës, qu'il n'y a point d'étoffe ii épaisse, qu'elles ne percent. Cet arbre porte une tige en haut qui fleurit en forme de bouquet d'une couleur de blanc-jaune; & il y en a qui ont au haut de cette tige soixante ou quatre-vingt fleurs pendantes qui ressemblent assez bien au Lis, & aprés que ces fleurs sont passes, il vient un fruit long commele doigt, & plus gros que le pouce, qui est plein de petites graines, ensorte qu'il n'y a presque que la peau bonne à manger, dont le goût oft sucré & délicat.

Il ya quantité de vignes rampantes, & d'autres qui montent le long & à la cime des arbres, les134 Fournal Historique

Février 1685.

quelles portent beaucoup de raifins, charnus & acres, qui n'approchent pas de la délicatesse de celuy de l'Europe; nous en mettions en verjus qui étoit fort bon dans les sauces. Les Meuriers sont en quantité le long des Rivieres, leur fruit est plus petit: mais plus doux & plus délicat que les nôtres: leurs seuilles sont belles & larges, ce qui seroit de tres grande utilité pour élever des vers à soye.

Herbes.

Les campagnes sont parsemées d'une espece de petite oseille, dont la seüille est comme le tresse, & le gout aigre comme la nôtre; on y voit quantité de petits oignons gros comme le bout du doigt, qui sont de tres bon goust; Et lors que la chaleur a brûlé les

de voir ces vastes plaines lors-

Legumes campagnes, c'est cette Plante qui pousse la premiere, & qui produit des si urs qui font un émail tres agreable; rien n'est si beau que d'un Voyage de l'Amerique. 135 qu'elles fleurissent; mille sortes de couleurs differentes, dont plusieurs ont une odeur agreable ornent ces plaines, & sont un aspect charmant à la vûë; j'en ay remarqué qui ont l'odeur de tubereuse, mais la seüille est comme nôtre bourache: j'y ay vû des narcisses ayant l'odeur des nôtres, des œillets d'inde, & une espece d'anemone simple. Lessleurs d'Automne sont presque toutes jaunes, ce qui fait paroître les campagnes de cette couleur.

Février 1686. Fleurs.

Aureste, le climat est doux & temperé, quoique nous sussions par le 27º degré nord ou environ. Et cependant les graines que je sis semer ne prospererent pas, soit parce qu'elles avoient esté mouillées de l'eau de la mer, ou autrement. Nous en eûmes qui leverent assez bien, comme les citrouilles, melons, betteraves, & chicorée, mais les animaux, & sur tout les insectes, ne nous en laisserent

136 Fournal Historique

Février 1686.

gueres. Je remets lorsque nous serons aux Cenis, & que nous aurons traversé tant de Nations qui nous separoient d'eux, à parler de la Religion, mœurs, habits logemens, & manieres des Sauvages; surquoy en general, ils different peu, entre eux; quoique de diverses contrées.

Mars 1686.

Il y avoit déja longtemps, que M. de la Sale estoit party, & nous n'estions pas sans estre en peine, lorsque vers la my-Mars de l'année 1686, estant par hazard monté sur la maison, je découvris sept ou huit personnes qui venoient de nôtre côté; je commanday aussitost à huit hommes armez de me suivre pour aller audevant, & nous ne fumes pas sitost appro-Retour de chez que nous reconnûmes M. de

le.

M. de la Sa- la Sale, M. Cave ier son frere, M. Moranget son neveu, cinq ou fix hommes avec eux, le restant estant allé par un autre chemin chercher la barque la Belle, pour

Mars 1686.

Ils estoient tous en tres mauvais estat, leurs habits estoient en pieces, la soutanelle de M. Cavelier estoit par bandes, la pluspart n'avoient point de Chapeau, & leur linge n'estoit pas micux; cependant la veuë de M. de la Sale nous rejoüit tous. La relation qu'il nous fit de son voyage relevanos esperances, bien qu'il n'eust pas trouvé sa fatale Riviere, & nous ne songeâmes qu'à nous rejouir le mieux que nous pûmes. Il n'y eut que la veue du Sieur Duhaut, qui l'interrompit pour quelque temps, M. de la Sale me demanda comme en colere, pourquoy je l'avois reçû, & Duhaut ayant dit ses raifons, & moy les miennes, nous demeurâmes en repos.

Le lendemain, les Sieurs le Barbier, Bihorel, le Petit, Cavelier neveu, le Chirurgien & autres, que M. de la Sale avoit enMars 1686.

Fournal Historique 138 voyé chercher & avertir la barque la Belle, revinrent & rapporterent ne l'avoir point trouvée; & ce fut un nouveau sujet de tres grand chagrin à M. de la Sale. Il avoit fait la faute de mettre desfus ses habits, son linge, ses papiers & tous ses meilleurs effets, dont du tout il estoit dans une necessité pressante: d'ailleurs cette perte rompoit les mesures qu'il avoit prises dans ce dernier voyage, en ce qu'il avoit resolu de faire entrer ladite barque par l'une des Rivieres qu'il avoit découvertes pour s'avancer vers les nations, avec qui il avoit fait quelque liaison, & de m'envoyer par la même barque avec son neveu Moranget, aux Isles chercher du secours, ou bien de retourner par

Second voyage de M.de la Sale pour a der chercher le Missière.

Mer encore chercher sa Riviere.

Mais toutes ses pretentions s'étant évanouies, il prit la resolution de partir une seconde sois, & de faire un voyage par terre,

d'un Voyage de l'Amerique. pour chercher sa riviere; il se reposa quelque temps, & songea à son départ; mais comme il n'avoit nilinge ni habits, je l'accommoday de quelques uns que j'avois, je donnay du linge à M. Cavelier son frere & à M. Moranget son neveu, tout ce que j'avois leur fur offert, & je me privay de tout ce qui leur estoit propre, jusques à 10 ou 12 livres de Rassade, & de quelques coureaux & alesnes, que ver s com-

M. de la Sale prit.

Comme le Sieur Duhaut avoit r's de diverplusieurs effets, sçavoir, toiles, haches & autres outils, & marchandises qu'on avoit sauvez du naufrage, M. de la Sale prit de la toile pour faire des chemises à ceux qui en avoient besoin, ainsi que des outils qui leur estoient necessaires; les hardes de Messieurs Thibault, le Gros & Carpentier, qui estoient morts furent aussi distribuées; un grand baudrier que j'avois servit à faire

Mars 1686.

Rassade,

3

140 Journal Historique des souliers à M. de la Sale, & à ·1686. Monfieur Cavelier:

> Ces preparatifs estant faits, M. de la Sale prit vingt hommes avec luy, du nombre désquels estoient M. Cavelier son frere, le pere Anastase Recolet, M. Moranget son neveu, les Sieurs Bihorel, le Clerc, Hurier, Duhaut le jeune, Hiens, son Chirurgien & ses Domestiques; Il laissa ceux qui ne pouvoient point entreprendre ce second voyage, entre lesquels estoient le petit M. Cavelier son neveu, le Sieur le Barbier, Canadien& quelques autres.Chacun des voyageurs fit son paquet, & le départ se fit sur la fin d'Avril 1686, aprés qu'il m'eut laissé les ordres necessaires, & ce fut sans ceremonie, M. de la Sale l'ayant voulu ainfi.

> - Quelques jours aprés ce départ, j'entendis une voix vers le bas de la Riviere, criant par deux fois: qui vive; je m'avançay, & je re-

Avril

d'un Voyage de l'Amerique. connus le Sieur Chadeville Prêtre, le Sieur Marquis de la Sablonniere & quelques autres du nombre de ceux qui s'estoient embarquez dans la barque la Belle, qui estoient dans un Canor; je demanday avec precipitation des nouvelles de la barque, & j'appris par une fuite des malheurs qui nous arrivoient, qu'elle estoit échouée la Bel de l'autre côté de la Baye; je fis perduë. decharger le Canot, dans lequel il y avoit entre autres choses, les habits de M. de la Sale, une par-

Le jour ensuivant M. Chedeville me raconta le dé ail de ce malheur, & me dit, qu'ayant esté quelque temps dans la barque au lieu où M. de la Sale leur avoit dit d'attendre, l'eau venant à leur manquer, ils avoient trouvé à propos d'envoyer la chaloupe à terre

tie de ses papiers, quelque linge, un peu de Rassade, & trente ou quarante livres de farine, qu'ils

avoient de reste.

La barque

May avec quatre ou cinq bariques
1686.

Perte de pour en faire; Que le Sieur Plant
M. Plante terose avec six des meilleurs homrose, & de
5 hommes
de la barque chaloupe. Que sur lesoir ils avoient
la Beu.

Neu rèvenir la chaloupe en pais

mes s'estoient embarquez dans la chaloupe. Que sur lesoir ilsavoient veu revenir la chaloupe; mais comme elle avoit vent contraire, & que la nuit avançoit, on avoit mis un fanal, dont la chandelle s'estant éceinte, & le Capitaine ayant negligé d'en rémettre une autre, la chaloupe n'avoit apparemment pù voir la barque, & que depuis ils ne l'avoient point revûë, ni aucun de ceux qui estoient dedans, qui vraisemblablement estoient tous peris.

Qu'ils avoient cependant resté au même endroit encore quelques jours, pendant lesquels il étoit mor strois ou quatre de leurs gens; qu'ensin n'ayant po nt d'eau, ils avoient mangé les cochons avant qu'ils sussent morts de sois, & avoient pris la resolution de lever l'ancre pour s'approcher de d'un Voyage de l'Amerique. 143 l'habitation; mais comme ils eftoient foibles de monde & fati-

guez, & que pour augmentation de malheur le vent s'estoit trouvé contraire, ils avoient esté jettez

de l'autre côté de la Baye, ou ils

s'estoient échouez.

Que n'ayant point de chaloupe, ni de monde assez pour tirer leurs effets, ils avoient essayé de faire un Cajeuavec quelques bariques & quelques planches, mais qui estant mal lié & construit, les premiers qui s'estoient mis dessus, estoient peris. Qu'ayant fait un autre Cajeu mieux lié que le premier, ils avoient par son moyen sauvé que ques voiles & cordages, plusieurs nipes, linges, hardes & papiers à M. de la Sale & à d'autres, qu'ensuite ils avoient resté à terre pour attendre s'ils auroient quelques nouvelles, & avoient trouvé un Canot, le même qui avoit esté auparavant perdu au bord de la Baye, & que le

144 Journal Historique

May 1686.

vent avoit poussé à l'autre côté; & qu'enfin les vivres venant à seur manquer, ils s'estoient embarquez dans le Canot, & nous estoient venus trouver; houreux en cela de n'avoir pas esté découverts par les Sauvages pendant leur sejour à terre, qui su de trois mois, & d'avoir retrouvé ce Ca-

nor pour revenir.

Le Sieur Barbier s'estoit chargé au départ de M. de la Saie d'aller à la chasse, & de plus de faire provision d'écorces pour couvrir nos maisons au lieu de curs, parce que le Soleil les faisant secher & retressir, découvroit en partie les toits de nos bâtimens; je le chargeay encore de couper des pieux pour faire une pailissade autour de nôtre habitation, & co.nme le Sieur Chedeville m'avoit diequ'ils avoient enfoui plusi urs choses qu'ils n'avoient pû en porter, j'envoy sy lodit Si ur Ba bier avec deux Canots & quinze hom-

mes

d'un Voyage de l'Amerique. 145 mes sur le lieu, où l'on trouva; quelques pierriers, cordages & voiles; les Sauvages ayant découvert la cache, avoient enlevé des morceaux de toile & quelques ferailles, dont ils sont avides.

May 1686.

Juin 1686.

Le Sieur le Barbier revenu, & continuant sonexercice de chasse, cut une rencontre de Sauvages, dont quelques uns avoient des fufils qu'ils avoient oftez à nos gens, & dont ils tirerent quelquescoups sur luy, mais foibles; luy de sa part leur en tira trois ou quatre coups, qui les firent retirer. Il estoit lors dans un canot sur la Riviere, & vouloit remonter vers le haut, mais cette rencontre luy ayant fait prendre une route contraire, les Sauvages s'en estant apperçûs, huit passerent à la nage la Riviere, & pousserent pour prévenir le canot, se posterent dans des herbes proche l'endroit où il devoit passer, & lorsqu'ils le virent prés, ils décocherent leur

146 Journal Historique fléches dessus, dont plusieurs surent blessez; un coup de susil que tira le Sieur le Barbier, les remit en suite; il continua sa route & revint à nôtre habitation.

Quelques jours aprés nous vîmes une bande de Bœufs qui fuyoient, & nous jugeâmes que les Sauvages les poursuivoient; ce qui se trouva vray. Il y en eut même quelques uns qui s'approcherent de l'habitation; mais un coup de canon que je pointay vers la troupe, & un coup de fusil que le Sieur le Barbier tira sur les plus proches, les sit tous écarter & fuir.

Lorsque le Sieur le Barbier alloit à la chasse, j'envoyois de fois à autre avec luy, quelques filles & femmes pour aider aux chasseurs à boucanner les viandes; mais ayant appris qu'il s'éclipsoit de la troupe avec une fille dont il estoit amoureux, & dont on faisoit des railleries assez bien fondées, ledit

d'un Voyage de l'Amerique. 147 Le Barbier averty que je sçavois la chose, vint me trouver en particulier, & me demander la permission d'épouser cette fille; j'en fis d'abord de la difficulté, en luy disant d'attendre le retour de M. de la Sale; mais enfin considerant qu'ils pouvoient avoir pris quelques avances sur le mariage, je suivis le conseil des Peres Recollets & de M. Chedeville Prêtre, & je leur permis de se marier. A l'exemple de celuy-cy, Monsieur le Marquis de la Sablonniere me demanda la même permission pour une fille qu'il aimoit, mais je le refusay absolument, & leur défendis de se voir.

Nous passames quelque temps, sans qu'il nous arrivast aucun accident digne de memoire; je diray cependant deux choses, qui arriverent à nos Peres Recollets: l'une que le Pere Anastase estant à la chasse aux bœuss avec moy, s'estant trop tost approché d'un

G ij

Fournal Historique 148 que j'avois tiré & abatu, l'animal tout blessé qu'il estoit se releva, se jetta sur luy & le terrassa, d'où il eutde la peinede se retirer, & moy de le secourir, car je n'osois tirer de peur de le tuer; le bœufretomba de foiblesse, le Pere fut délivré, & il en fut malade quelques mois.L'autre que le Pere Maxime avoit écrit des memoires touchant la conduite de M, de la Sale, qu'il condamnoit en bien des endroits; j'en eus avis, je trouvay moyen d'avoir ces memoires, je les jettay au feu, & ce Pere en fut quitte pour cela,

Ce fut encore dans ce même temps, que la pluspart de nos gens ne voyant point revenir M. de la Murmure Sale, commencerent à murmurer entr'eux; le Sieur Duhaut, qui peut-être avoit esté le premier à

> exciter ces mouvemens, appuyoit les plaintes des mécontens, il leur promettoit beaucoup de sa conduite, & offroit de les aider des

du Sieur Duhaut, & antres.

d'un Voyage de l'Amerique. 149 effets dont il estoit en possession, en voulant, ce me semble, par ces manieres, s'insinuer dans les esprits, pour quelque dessein, dont apparemment il avoit dessors formé le projet.

Je ne tarday pas à estre instruit de tout,& j'aurois rendu un grand fervice à M. de la Sale, si j'avois deslors fait perir celuy qui devoit estre fon assassin; mais je me contentay de luy en faire une severe reprimende, & de le ménacer de le faire arrester, s'il continuoit, ne pouvant faire autrement dans l'état où je me trouvois. Cependant je parlay aux uns & aux autres, & je leur donnay de si bonnes esperances du retour de M. de la Sale, & que les choses changeroient bientost de face à leur contentement, que je remis les esprits dans leur assiette.

Mais parce que l'oissiveté engendre bien souvent l'ennuy & l'impatience, je la leur faisois éviter 150 Fournal Historique

Aoust 1686. autant que je pouvois, en les occupant doucement; les uns à couper des hasiers autour de l'habitation, les autres des arbres qui déroboient la veüe; d'autres coupoient les herbes autour de nôtre clôture, jusques à certaine distance, asin qu'il en vint de nouvellespour nos bestiaux, & le soir je les faisois divertir à chanter & à danser.

Découverte de M. de la Sale.

Tandis que nous passions ainsile temps le mieux que nous pouvions, M. de la Sale avoit penetré fort avant dans les terres, en tirant vers le Mexique septentrional. Il avoit traversé plusieurs nations, dont la pluspart des peuples estoient sociables, & avec qui il avoit contracté une espece d'alliance, particulierement avec les Cenis & autres, dont je diray les noms. Il avoit trouvé des païs enchantez, pleins de tout ce que l'on pouvoit souhaiter, tant pour la nourriture, que pour faire des

ries fociables.

Aoule 1686.

d'un Voyage de l'Amerique. 151 établissemens aisez: & aprés avoir csuyé luy & son neveuMoranger, deux grandes maladies, il vint retrouver nôtre habitation avec cinq chevaux qu'il avoit negociez, & il arriva au mois d'Aoust de 1686.

Sa voix que j'entendis me fit courir des premiers vers la Riviere audevant de luy. Nous prîmes des canots, pour le passer avec fes gens, fes hardes & quelques provisions, & les chevaux furent passez à la nage. Nous fûmes bien aises de revoir nôtre Chef de retour, cependant ce voyage n'a-de M. de la voit encore rien avancé. M. de la Sale. Sale n'avoit pas trouvé sa Riviere, il n'avoit point esté du côté des Islinois, comme nous l'esperions; il n'avoit que huit hommes de retour avec luy des vingt qu'il avoit en partant; & tout le profit apparent de ce voyage estoit de cinq chevaux, fur lesquels il y avoit du mahis, ou bled d'inde, des

Retour

G iv

Aoust féves & quelques graines, que l'on mit au magasin.

Perte des Monsieur de la Sale me demanssieurs de da en arrivant, si les Sieurs de Clere, Bi-Clere, Hurié, Duhaut le jeune, Duhaut le & deux autres estoient venus, jeune.

parce que ne pouvant supporter le voyage, il leur avoit permis de

parce que ne pouvant supporter le voyage, il leur avoit permis de revenir; ayant appris que non; il conclut qu'il falloit que les Sauvages les eussent tuez. Nous apprimes aussi que le Sieur Bihorel s'estoit égaré & perdu, & qu'on n'en avoit aucune nouvelle: qu'un domestique de M. de la Sale nommé du Mesnil, avoit esté en-

Du Mesnil trainé au s dévoré d'un Crocodile, par un cre

par un crocodile; & que quatre autres avoient deserté & abandonné M. de la Sale, lorsqu'il estoit vers les Cenis.

Tout cela estoit triste & déplorable; mais l'égalité d'humeur du Chef, rassuroit tout le monde; & il trouvoit des ressources à tout par son esprit qui relevoit les

d'un Voyage de l'Amerique. esperances les plus abatues; le retour & la veuë de M. Chedeville le rejoüit, ses habits & partie de ses papiers retrouvez luy firent plaisir; & aprés quelque temps de repos, il fut question d'entreprendre le voyage des I/linois, & de trouver en faisant cette Sale prend route avant toutes choses le Missie de faire un cipi; mais on jugea à propos de troisséme laisser passer les grandes chaleurs voyage.

Aoust 1686,

M. de la

avant que de l'entreprendre. En attandant, il donna ordre Septembre!

d'entourer de pieux une place pour servir de magasin nouveau; Il se servit pour cet effet du bois que j'avois fait couper, & voulut qu'on en coupast d'autre encore pour le même dessein. Comme l'on détachoit du monde pour ce travail, sept ou huit de nos gens estant commandez, avec le Sieur le Barbier, furent apperçus par les Sauvages, qui en nombre superieur firent semblant de les enveloper; Mais les nôtres s'estant

Fournal Historique

1686.

Septembre mis chacun un arbre à dos, & ayant tiré quelques coups de fufil, dont un Sauvage fut abatu, les autres l'enleverent & se retirerent; mais ils ne furent pas longtemps sans se venger; car ils nous tuerent deux hommes, l'un tout proche de nôtre habitation, & l'autre qui s'estoit separé de la troupe pour cueillir du pourpier, & qu'on ne put secourir.

Octobre 1686,

Comme on parloit souvent du voyage des Islinois, M. de la Sale medemanda un jour si je voudrois estre de la partie, & aller par le Canada en France querir du secours; je l'assuray de mon devouement à ses volontez, & de masidelité à les suivre. Alors il conmença à preparer peu à peu, ce qu'il falloit pour ce voyage. J'avois deux paires de draps qu'il prit pour faire du linge, on sit des habits de la toile des voiles de la barque la Belle; comme le Sieur Duhaut avoit des toiles, il en prit

d'un Voyage de l'Amerique. 155 pour distribuer à plusieurs Particuliers, il avançoit ainsi son entreprise, mais un accident en éloigna l'execution.

Ce fut l'incommodité d'une Novembre descente dont M. de la Sale se trouva attaqué; & m'ayant dic qu'il ne pouvoit entreprendre ce voyage tant qu'il seroit en cet état; je m'offris de le faire, s'il wouloit me donner son Sauvage & une quinzaine d'hommes; mais il me répondit que sa presence étoit necessaire chez les Islinois, & qu'il falloit que son frere se rendît en France: ainsi il refusa-mon offre, & ne put éviter la malheureuse destinée de ce voyage.

Nous passames de cette maniere encore quelque temps; pendant lequel il arriva une contestation sur les Privileges, que le Roy accorde aux premiers nais des Colonies Françoises dans l'Amerique. La femme du Sieur le Barbier estoit grosse, & il pretendoit

1636.

156 Journal Historique

Decembre
1686.
Privilege
des pemiers nez
des Colonies Francodes.

avoir le Privilege accordé pour cet enfant: la veuve Talon avoit un enfant né dans la traverse de France en Amerique, & disoit que cet enfant, quoique né avant l'arrivée devoit estre preseré; mais la femme du Sieur le Barbier ayant fait une fausse couche, le Procés demeura indécis.

Janvier 1587. Monsieur de la Sale se trouvant soulagé de son mal, on travailla aux preparatiss du voyage; nous passames cependant les sestes de Noël. La Messe de Minuit sut chantée avec apparat, & la seste des Roys venuë, nous ne laissames pas de crier le Roy le boit, quoiqu'avec de l'eau. Cela fait nous songeâmes à nôtre départ. M. de la Sale donna le commandement de l'habitation au Sieur le Barbier; il luy marqua ce qu'il avoit à faire & à observer pendant son absence.

Départ de M. de la Sale pour fon trodié-me voyage vers le M; fiapi.

Il resta dans ladite habitation les Peres Maxime, & Zenobe

d'un Voyage de l'Amerique. 157 Recollets, M. Chedeville Prêtre, M, le Marquis de la Sablonniere, le Sieur le Barbier Commandant, fa femme, un Chirurgien, & autres au nombre de vingt personnes, dont il y avoit sept femmes ou filles, & le Sieur le Barbier feul marié: ce qui est bien éloigné de ce grand nombre que quel- Nombre ques uns ont avancé mal à pro- & noms de ceux qui pos avoir resté en l'habitation; resterent à car la verité est qu'il n'y en avoit l'habitatio. point davantage, & sur tout point de Sauvages, M. de la Sale en ayant absolument défendu la communication : A l'égard des bestiaux, ils consistoient en foixan- Les ani-maux, & te & dix ou soixante & quinze co-les provichons, tant grands que petits, fions. qui estoient une bonne provision, & en dixhuit ou vingt poules, quelques barils de farine que l'on gardoit pour les malades, de la poudre, du plomb, & huit pieces de canon sans boulers. . Nous partîmes le 12 Janvier de

Janvier 1687.

Fournal Historique 158

Janvier 1687. Nombre ceux qui fuivirent M. de la Sa le, en ce dernier voyage vers les Cenis.

l'année 1687, au nombre de dixsept personnes, sçavoir M. de la & noms de Sale, M. Cavelier Prêtre son frere, le Pere Anastase Recolet, Mesfieurs Moranget & Cavelier neveux de M. de la Sale, les Sieurs Duhaut l'aîné, l'Archevêque, Hiens, Liotot Chirurgien, le jeune Talon, un Sauvage & un Laquais de M. de la Sale: Nous prîmes une partie de ce que chacun avoit de meilleur, & de ce que l'on croyoit avoir besoin, dont les cinq chevaux furent chargez, & nous nous separâmes les uns des autres, d'une maniere si tendre, & si triste, qu'il sembloit que nous avions tous le secret pressentiment que nous ne nous reverrions jamais; le Pere Zenobe fut celuy qui me le marqua le plus vivement, en me disant que jamais separation ne luy avoit esté si senfible.

> Nous allâmes ce premier jour, au lieu appellé le Boucan, parce

d'un Voyage de l' Amerique. 159 qu'on y avoit souvent boucanné des viandes, lieu peu éloigné de l'habitation. Le 13 nous traversàmes une campagne d'environ deux lieuës, où nous vîmes plusieurs troupes de bœufs, des chevreuils, codindes, outardes & autres sortes de gibier, nous trouvâmes des terres marécageuses, qui fatiguerent nos chevaux, & un bois qui terminoit la plaine, au travers duquel passe un bras d'uneRiviere remplie de roseaux, que M. de la Sale nomma la Prin- cesse Riviecesse; ce bras va joindre l'autre, & re. ils tombent ensemble dans la Baye

Janvier 1687.

La Prin-

Nous tuâmes cinq bœufs à l'entrée de ce bois, passames la Riviere à gué, & allâmes camper à demie lieuë audelà, d'où M. de la Sale envoya du monde & des chevaux, querir la viande des bœufs que nous avions tuez, dont les cuirs, qui nous servirent de couverture, nous furent d'un

de Saint Loisis.

160 *Journal Historique* grand fecours contre une grosse

pluye qui survint.

Janvier

Le 14 la pluye ayant cessé, nous traversâmes une autre grande & large campagne, où les bœufs & le gibier sont en grand nombre; nous vîmes plusieurs routes allant de côté & d'autre, que font les bœufs, dont nous remarquâmes plusieurs troupes, qui marchoient à grand pas, & d'autres qui couroient, ce qui nous fit croire qu'ils estoient poussez par les Sauvages. En effet nous estant arrestez pour relever un de nos chevaux abatu, nous vîmes un Sauvage qui les poursuivoit de fort prés; M. de la Sale fit aussitost décharger un cheval, sur lequelun hommeétant monté, courut, atteignit & amena le Sauvage.

Lorsque le Sauvage se vit parminous, il se crut perdu, la crainte le sit trembler, & ce n'estoit pas sans raison, car la pluspart des nôtres avoient resolu de le saire

Janvier 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 161 mourir. Mais M. de la Sale s'y opposa, en representant que nous estions peu de monde, que le nombre restéà l'habitation estoit petit, & qu'il ne falloit pas s'attirer la haine des Sauvages, mais les traiter avec douceur pour avoir la paix; maxime indubitable dont la pratique luy auroit fait fon bonheur s'il l'avoit plûtost mi-

se en usage.

Il luyfit donc faire du feu, donner à manger & à fumer; on luy donna ensuite quelque bout de Tabac & quelques autres bagatelles; M. de la Sale luy fit comprendre qu'il ne venoit pas pour faire du mal à personne, mais pour porter la paix partout, & le congedia : le Sauvage se rassura un peu; mais toûjours incertain de fon fort, il s'en alla d'abord au petit pas en regardant toûjours autour de luy; & quand il fut hors de portée, il doubla le pas d'une grande vîtesse. Nous reprîJanvier 1687. mes nôtre route, & peu detemps aprés nous vîmes un autre Sauvage qui couroit encore aprés des bœufs; M. de la Sale le fit prendre, & ramener prés de nous.

On en usa comme on avoit usé en-

vers le premier.

Nous ne fûmes pas loin de là, que nous vîmes une troupe de Sauvages qui venoient à nôtre gauche & de nôtre côté, nous poursuivîmes cependant toûjours nôtre chemin; Mais quand ils furent vis-à-vis de nous, M. de la Sale fit faire alte. Alors les Sauvages nous voyent arrestez, s'arresterent aussi : ce qu'appercevant M. de la Sale, il mit son fusil à terre, & s'avança vers eux, faisant signe d'approcher à celuy qui commandoit, lequel estoit un homme bien fait; ceSauvage s'approcha, & fut suivi de tous les autres, & tous nous firent des caresses à leur maniere; nous leur en rendîmes le mieux qu'il nous

d'un Voyage de l'Amerique. 163 fut possible, & on les sit ensuite Janvier fumer.

1687 .. 1

Cela fait M. de la Sale leur fit entendre qu'il alloit vers les Cenis; que nous voulions la paix avec tous, & que nous retournerions aprés cela en nôtre pais, d'où nous leur apporterions tout ce qu'ils auroient besoin: aprés quoy on leur distribua quelques bouts de Tabac, de la Rassade, & quelques coûteaux, dont ils marquerent estre satisfaits, le tout par signes. Aprés cela ils se retirerent chacun de leur côté. Nous avançâmes encore demie lieue, pour gaigner un bosquet où M. de la Sale avoit campé en son precedent voyage; nous y abatîmes des arbres pour fortifier le campement que nous y fimes la nuit enfuivante.

Nous n'avions pas achevé nôtre retranchement, que nous apperçûmes un Sauvage, & puis deux,! & puis trois, qui venoient les uns Janvier 1687.

Fournal Historique aprés les autres; ce qui ayant donné quelque défiance à M. de la Sale, il nous fit prendre les armes, nous ordonna de nous tenir fur nos gardes de peurde furprife, & les alla joindre; Ils luy marquerent que leurs gens leur avoient dit, que nous ne faissons point de mal à personne, que cela estoit bien, & qu'ils venoient nous voir: On en usa envers eux, comme on avoit fait aux autres, & aprés on leur fit signe de se retirer, parce que la nuit approchoit; & comme nous avions pris garde qu'ils avoient observe que nous nous fortisiions, nous sîmes bonne garde pendant la nuit qui se passa tranquillement.

Le quinze, nous reprîmes nôtre chemin dans le dessein de chercher un gué dans la Riviere nommée la Princesse, par où M. de la Sale l'avoit passée auparavant; Mais l'ayant manqué, & les eaux estant devenuës fort grosses, nous

d'un Voyage de l'Amerique. 165 fûmes obligez de monter plus haut, en passant tantost dans de belles prairies, & tantost dans de belles fûtayes composées de differentes especes d'arbres, mais tous jeunes de même grosseur, hauts & droits, & qui sembloient Beau Pays. estre plantez à la ligne. La Riviere qui passoit au milieu de ces beaux ombrages, qui d'ailleurs estoient traversez par quantité de petits ruisseaux d'une eau tres claire & tres bonne, faisoient ensembleun paisage charmant.

Nous trouvâmes aussi des bois si épais, qu'il falloit bien fouvent faire avec la hache des ouvertures, pour passer les chevaux, nous tuâmes un bœuf sur le soir, & allâmes camper dans un petit bosquet ayec nos précautions ordi-

naires.

Le 16 nous continuâmes nôtre route en côtoyant, & remontant toûjours la Kiviere, & en trouyant de temps en temps les mê-

Janvier 1687.

166 Fournal Historique

Janvier 1687. mes païsages, & les mêmes empêchemens dans les bois, où il falloit nous ouvrir le chemin, ce qui nous fatiguoit beaucoup. Mais l'abondance du gibier, & sur tout des poulets d'inde, dont nous tuyons quantité, adoucissoit nos peines, & nous aidoit à supporter le travail plus aisément.

Le 17 nous fur une journée de grandtravail, à cause des bois & des ruisseaux qu'il nous fallut traverser; aprés quoy nous joignimes un côteau sur lequel il y avoit deux ou trois cens Cabanes de Sauvages. Ces Cabanes estoient comme de grands sours composez de grandes perches plantées en rond, & jointes par le haut pour faire le dôme. Elles avoient servi

Cabanes des Sauvages.

Aprés avoir marché quelques

dont ils font leur lits.

de campement aux Sauvages, qui en partant avoient emporté, les cuirs dont ils les couvrent, & les nattes desquelles ils les parent, & d'un Voyage de l'Amerique. 167 heures, nôtre Sauvage ayant rencontré une troupe de bœufs, on en tua sept ou huit: Nous prîmes de la meilleure viande, & poursuivîmes nôtre chemin à travers un bois. Nous passames à gué une branche de la Riviere, & vînmes au bord d'une autre, dont le fond s'estant trouvé mauvais, nous nous campâmes sur son rivage, & la pluye estant survenuë la nuit, & ayant duré tout le lendemain 18,

Janvier 1687.

nous fûmes obligez de sejourner.

Le 19 la pluye estant cessée, nous nous mîmes en chemin par un brouillard fort épais, & dans des endroits où nous avions bien souvent l'eau jusques aux genoux, & quelques sudessus des ouvertures qu'il falloit faire dans les broussailles à coups de haches, nous donna des fatigues que l'on ne peut s'imaginer, nous en aurions eu davantage, si nous ne nous estions pas avisez de suivre des chemins tracez par

168 Journal Historique

Janvier les bœufs, dont l'instinct les porte toûjours aux lieux les plus aisez à

passer. Ce n'est pas que dans ces routes nous ne trouvassions une autre incommodité, qui estoit qu'elles font pleines d'eau & fort raboteuses; ce qui ne s'accommodoit pas avec nos chaussures, qui consistoient en un morceau de peau de bœuf ou de chevreuil toute fraiche, dont nous faisions une espece de chaussons pour nous servir de souliers: Mais ces miserables chaussiures venant à secher à nos piez dans les chaleurs, nous faisoient bien mal; Et nous estions bien fouvent obligez de mettre nos piez dans l'eau, pour amollir les chaussons; nous marchâmes cependant tout le long du jour parmy toutes ces incommoditez, fans trouver où nous camper, & nous joignîmes enfin uneRiviere, dont le bord élevé nous donna lieu de nous y reposer.

Lo

d'un Voyage de l'Amerique. 169

Janvier 1687.

Le 20 une petite pluye ne nous empêcha pas de marcher; & aprés avoir traversé une demie lieue de Bois & autant de Marais, nous nous trouvâmes dans une grande campagne traversée par de grands chemins de Bœufs, qui tendoient vers la Riviere; ce qui nous fit croire qu'il pouvoityavoir un gué, nous en primes le chemin, mais nous trouvâmes la Riviere si debordée & son cours si rapide, qu'il nous fut impossible de la traverser, & nous fûmes obligez de nous arrester sur son bord, d'où l'on fut à la chasseaux bœufs, qui ne nous manquerent pas, non plus que les poulets d'inde, & autre gibier.

Le 21 nous avançâmes vers le haut de cette Riviere, & nous trouvâmes un endroit étroit & profond, auprés duquel on abatit un arbre qu'on fit tomber d'un bord à l'autre, comme une planche, sur lequel de main en Janvier 1687. main nous passames nos hardes; les chevaux passerent à la nage, & nous allames camper à l'autre bord auprés d'une fort belle campagne.

Pendant que nous faisions un petit abatis de bois pour nous retrancher, nous entendîmes une voix; ce qui nous ayant obligé de prendre nos armes, & d'aller où nous l'avions entenduë, nous apperçûmes une troupe de quinze Sauvages qui venoient vers nous, & qui nous firent signe d'aller vers eux en mettant leurs arcs à terre pour signe de paix; nous leur fimes signe de nôtre côté de s'approcher; ils le firent & nous caresserent à leur maniere. On les fit asseoir & fumer, aprés quoy M. de la Sale entra par signes en conversation avec eux, & par le moyen de quelques mots du langage des Cenis qu'il sçavoit, il apprit que ceux-cy estoient leurs voisins & alliez; que leur Village

d'un Voyage de l'Amerique. 171 n'estoit pas éloigné, & que leur nation s'appelloit Hebahamo: On leur donna quelques petits pre-mo sens, & ils se retirerent en nous aveclaquel-promettant de revenir le lende- de la Sale main.

Le 22 nos chevaux se trouvant fatiguez & blessez, & nous bien las, nous nous reposames cette journée, & les Sauvages ne manquerent pas de revenir au nombre de 25, dont une partie avoit des boucliers ou rondaches de cuir de bœuf du plus fort; Ils nous firent entendre qu'ils avoient la guerre du côté du Nord'oüest, & nous dirent qu'ils avoient vû des hommes comme nous, qui n'eftoient qu'à dix journées du lieu où nous estions; d'autres marques qu'ils donnerent, nous firent juger que c'estoit de la nouvelle Espagne, dont ils parloient.

Monsieur de la Sale prit plusieurs mots de leur langue, qui est tres differente du Cenis, & est Janvier 1687.

Journal Historique 172 plus difficile. Quant à leur manieres elles font fort approchantes. Enfin nous ayant montré que du côté du Nord'ouest, nous trouverions des campagnes où le chemin seroit plus facile, & que nous éviterions les bois, on leur donna à manger, & quelques presens, & ils prirent congé de nous : la pluye estant survenuë, qui dura toute la nuit, fut cause que nous ne marchâmes pas le 24; le 25 nous ne fimes pas grand chemin, à cause de la continuation de la pluye, & de plusieurs Rivieres qui en estoient grossies.

Le 26 en coutinuant nôtre route, nous joignîmes la Riviere nommée la Sablonniere, à cause des Sables dont elle estremplie; Le 27 l'ayant quittée, nous trouvâmes une autre petite Riviere étroite, mais fort prosonde; estant montez plus haut, nous trouvâmes un gué, & allâmes camper

audelà dans un petit bois, où

La Sablonniere Riviere.

Janvier 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 173 nous passames une tres méchante nuit, à cause de la pluye qui survint encore, & du débordement de la Riviere qui nous obligea de faire un petit échasaut pour mettre dessus, & empêcher de moüiller nos poudres & nos hardes: le lendemain 27, voyant que l'eau haussoit toûjours, nous décampâmes pour aller à une lieue audelà dans un lieu plus élevé, où nous simes grand seu pour nous rechauser & secher.

Nous remarquâmes cependant toûjours un beau Païs, dont les campagnes à perte de veuë diversifiées par quantité de petits bosquets, en rendoient l'aspect tres agreable. Nous en traversâmes partie le 28 & le 29, aprés trois heures de marche, nous trouvâmes un chemin plein d'eau, qui nous obligea de camper sur le bord d'une Riviere que nous passames le 30, & allâmes camper dans un bois tout proche.

Hiij

174 Journal Historique

Février 3637.

Le lendemain premier Février 1687. M. de la Sale me laissa à la garde du Camp, & prit avec luy Monsieur Cavelier son frere, & fept hommes, pour aller reconnoître & voir s'il ne trouveroit personne dans plusieurs Cabanes que nos chasseurs avoient découvertes. Il en trouva vingt-quatre ou vingt-cinq, construites en dôme, comme je l'ay cy-devant dit, situées sur un côteau presque environné de la Riviere, dans chacune desquelles il y avoit quatre ou cinq hommes, & plusieurs femmes & enfans.

Les Sauvages furent en quelque façon surpris de l'arrivée de M. de la Sale; Cependant ils le reçurent agreablement, le menerent à la Cabane du Chef, laquelle sur bientost pleine dumonde qui venoit pour le voir. Les anciens s'y assemblerent, on étendit des peaux de bœuf sur lesquelles on sit asseoir M. de la Sale

Février 1687:

d'un Voyage de l'Amerique. 175 & sa suite, on leur donna à manger de la viande boucannée, & puis on leur sit entendre que quelques uns de leurs alliez les avoient avertis que nous estions dans le Païs, & que nous allions aux Cenis, & qu'ils avoient bien jugé que nous passerions par chezeux.

Monsieur de la Sale leur sit present de quelques Coûteaux & de morceaux de Tabac; eux luy donnerent des peaux de bœuf tres bien passées avec le Poil; ils en donnoient une pour un Coûteau, & en auroient donné quantité, si on ne leur avoit fait entendre que nous n'avions pas de voitures pour les porter, & que si ils avoient des chevaux qu'on leur donneroit des haches en échange; Ils répondirent qu'ils n'en avoient que deux, dont ils ne pouvoient se défaire: Comme il estoit déja tard, quand M. de la Sale fut de retour, nous sejournâmes le reste

H iv

Février 1687. du jour, & plusieurs Sauvages nous vinrent voir, dans l'esperance d'avoir quelque present, en nous offrant des peaux de bœuf passées, dont nous ne voulûmes pas nous charger.

Le 2 nous nous remîmes en chemin, & nous arrestâmes quelque temps dans le même Village, où nous traitâmes enchemin de quelques coliers ou especes de bretelles faites de cuir de bœuf bien passé, dont les Sauvages se servent pour porter leurs charges, soit bois, hardes, ou viande de chasse: ils ne nous surent pas inutiles, tant pour nous que pour nos chevaux, en ce que les couroyes de ces coliers nousservoient pour affermir leurs charges.

Nous poussames nôtre route par un Païs assez beau, mais sablonneux, & aprés avoir passé une grande Campagne, nous abordâmes une belle Riviere, nommée la Maligne, à cause qu'au préce-

Riviere nommée l Maligne.

d'un voyage de l'Amerique. 177 dent voyage de M. de la Sale, un crocodile avoit entrainé un de ses domestiques qui passoit à la nage; Cette Riviere est large comme la Seine devant Roüen, elle paroît fort navigable, & est bordée d'un fort beau païs: Nous campâmes dans un petit bois prochain, & nous escorçames des trembles pour cabaner.

Nos chasseurs tuerent des bœufs, des chevreuils, des poulers d'inde, & autres gibiers, entr'autres des animaux gros comme un moyen chat de la figure d'un rat, qui ont sous la gorge un sac où ils de. ou mettent leurs petits: ils vivent de noix & de glands, sont fort gras, & leur chair approche assez de celle du cochon.

Nous trouvâmes là auprés un endroit où M. de la Sale avoit au voyage précedent, caché quelques balles de Rassade \* dans des troncs d'arbres; Et nous y sejour-ce sont nâmes, jusques au huir du mois: terre ro

Février 1687.

Rat d'in-

Février
1687.
de toutes
coulears pour
l'ornement
des Sauvageses.

Pendant lequel temps il ne se passa de jour que nous ne vissions des Sauvages, qui bien souvent passoient la journée avec nous, & qui se dissoient de differentes nations; On les faisoit sumer & on leur donnoit toûjours quelque petit present. Ils admiroient qu'aprés avoir écrit quelques mots, qu'ils nous disoient, nous les re-

Pendant nôtre sejour, M. de la Sale sit travailler à un canot portatif, avec des perches, dont nous sîmes la charpente, que nous couvrîmes ensuite avec des peaux de bœuf cousues ensemble, dont nous avions arraché la laine; Et ce canot nous suit fort utile pour passer les Rivieres, tant pour nous que pour nos hardes, car les chevaux passoient à la nage.

Le 9 nous mîmes notre canot à l'eau, qui nous servit à passer la Riviere, & nous allâmes camper à demie lieuë de là, à cause de l'herbe dont nos chevaux avoient besoin pour se remettre un peu. Le 10 nous continuâmes nôtre route, en traversant plusieurs grandes campagnes, dont l'herbe étoit brûlée; ce qui faisoit juger à M. de la Sale, qu'il y avoit quantité de Sauvages aux environs. Il fut d'avis de faire provision de viande boucannée, de peur de ne

pas trouver de chasse au pais où nous allions entrer; il sit chasser, & tuer plusieurs bœufs pour cet

effer.

Février 1687,

Cela fut cause que nous séjournâmes en cet endroit jusques au
12, que nous allâmes camper au
bord d'une Riviere, que M. de
la Sale avoit nommée d'Eure au précedent voyage: la nuit il s'éleva un orage suivi de tonnerre,
& de pluyes qui enslerent les Ravines, cela nous contraignit de
sejourner. Le 13, & le 14, nous
traversâmes quatre ou cinq gros
ruisseaux, & ensuire un fort beau

Eure Ri-

180 Fournal Historique

Février 1687. païsage mélangé de quantité de petits bois, des colines, & de petits ruisseaux, qui formoient un aspect agreable: Ce beau païs estoit terminé par un bois qu'il fallut traverser; à quoy nous favorisa une route de bœufs, & la nuit survenant il fallut y camper.

Le 15, nous prîmes nôtre chemin par une belle prairie, ensuite par des campagnes brûlées, & sur le soir, nous allâmes reposer sur le bord d'un petit ruisseau, aux environs duquel nous vîmes plusieurs vestiges de Sauvages, ce qui nous sit croire que nous n'étions pas éloignez d'eux, & nous redoublâmes nos gardes de peur de surprise.

Le 16 M. de la Sale me laissa la garde du camp, prit M. Cave-lier son frere, & sept hommes avec luy pour aller découvrir les Sauvages. Ils n'eurent pas fait demi lieuë qu'ils virent des chevaux, & quantité de Cabanes,

d'un Voyage del'Amerique. 181 sans que les Sauvages les cussent apperçûs: Ce Vilage estoit sur le penchant d'une coline, & il pouvoit y avoir quarante Cabanes ensemble, sans plusieurs autres,

Février 1687.

qui estoient écartées. Monsieur de la Sale estant entré dans le Village, les Sauvages l'ayant apperçû vinrent audevant de luy, & le conduisirent en la Cabane du Chef, où il fut assis avec sa compagnie sur des peaux de bœuf. Les anciens estant arrivez, il leur fit entendre le sujet de son voyage, comme il avoit fait aux autres nations, dont ils témoignerent estre satisfairs; On leur fit quelques presens, comme à l'ordinaire, & on luy offrit quantité de peaux de bœuf, qu'il refusa, en leur disant qu'à son retour des Cenis, il traiteroit avec eux, & leur donneroit tout ce qu'ils auroient besoin; Ils luy confirmerent ce que les autres nous avoient dit, touchant une nation où quel182 Fournal Historique

Février 1685. ques uns d'eux avoient esté, dont les hommes estoient fait comme nous, c'estoit des Espagnols: Il leur nomma les nations chez lesquelles nous avions passé depuis nôtre habitation de Saint Loüis, jusques à la Riviere appellée Maligne que nous venions de passer; Voicy les noms de ces nations.

Noms des Les Spicheats, Kabayes, Thecanations traverlée par mons, Theauremets, Kiaboha, ChauM. de la Sa-menés, Koüans, Arhau, Enepiahæ,
le en allant Anouerhopiheim, Koienkahé, Konkotion de Saint ne, Omeaossé, Keremen, Ahchoen,
Louis aux Meghai, Tecamenes, Otenmarhem,
Cesis,

Kavayan, Meracouman. Voilà ceux qui s'estoient trouvez sur notre route: Ceux qui estoient à l'Oüest, & Nord'ouest de la dite Riviere, estoient, les Kannehoüan, Tohaha, Pehir, Coyabegux, Onapien, Pichar, Tohan, Kiasses, Chancres, Tsera, Bocrettes, Tsepehoen, Fercouteha, Panego, Petao, Petao, Petares, Peisacho, Peihoum & Orcampiou.

Pour ceux chez qui nous estions

Février 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 183 alors, ils s'appelloient Teao, dont nous n'avions pas entendu parler; Ils nommerent une grande nation, appellée Ayano, & Canohatinno, qui avoient guerre avec les Espagnols, ausquels ils dérobent des chevaux, & ils nous dirent qu'il devoit venir centEspagnols, pour se joindre aux Cenis pour cette guerre: mais qu'ayant appris nôtre marche, ils estoient retournez. M. de la Sale leur fit entendre que nous avions guerre avec les Espagnols, que nous ne les craignions pas : & qu'à leur égard il venoit de la part du plus grand Capitaine du monde, qui luy avoit recommande de leur faire du bien, & de les aider en guerre contre les nations qui leur Sont ennemies.

Ces Sauvages avertirent M. de la Sale, qu'il trouveroit chez les Cenis trois hommes de nos gens; ce qui luy fit esperer que c'estoit ceux à qui il avoit donné congé Février 1687. dans son précedent voyage, & dont il n'avoit eu aucunes nouvelles. On leur demanda des chevaux à traiter: mais ils les avoient fait évader, de crainte que nous les enlevassions, à la reserve d'un rouge, dont M. de la Sale s'accommoda, & revint nous joindre.

Le 17, nous passames une petite Riviere avec peine, & allâmes camper audelà. Le 18 un de nos chevaux marchant sur le bord d'une ravine escarpée tomba dedans, & en sut quitte pour une blessure à l'épaule: mais il fallut le décharger, & diviser entre nous sa charge, dont nous simes chacun un pacquet, & traversames une belle campagne diversifiée de bois, de colines, de ruisseaux & de prairies trés agreables.

Le 19, nous allâmes par le haut de ces colines pour éviter les fonds, & nous eûmes de la peine d'en descendre à cause des ro-

Février

d'un Voyage de l'Amerique. 185 chers que nous trouvâmes à la fin, & d'une Riviere qu'il fallut traverser.Pendant que nous passions cette Riviere, nous entendîmes des chiens qui lançoient des bœufs, dont deux estant approchez de nous, un coup de fusil en sit demeurer un sur la place; Les Sauvages qui estoientà cette chasse, nous ayant apperçûs, envoyerent deux des leurs, qui rampans d'arbre en arbre, nous approcherent, & s'arresterent sans ofer pousser plus avant; Alors nous leur fimes signe de venir, ce qu'ils firent, & on leur donna à fumer en atțendant M. de la Sale, qui estoit allé à quelque pas de là pour découvrir la troupe.

Il leur marqua à son retour qu'il vouloit la paix avec eux, que nous allions aux *Cenis*, & il crut même que ceux-cy estoient de leur nation, parce qu'ils en avoient l'accent, & quelques mots. Ils luy dirent que leur Village étoit prés

Février 1687. de là, & nous accompagnerent jusques à nôtre campement, où aprés quelques petits presens qu'on leur sit, ils surent congediez.

Le 20, M. de la Sale envoya, M. Moranget avec quelques autres au Village de ces Sauvages, pour voir si on pourroit traiter quelques chevaux avec eux; Cependant deux Sauvages nous vinrent trouver dont l'un estoit de ceux venus le soir précedent, qui nous firent bien des amitiez; ce Sauvage nous dit qu'ils se nommoient Palaquechauné, qu'ils étoient alliez des Cenis, que leur Chef avoit esté avec les Choumans aux Espagnols; Que les Choumans estoient amis des Espagnols, de qui ils avoient des chevaux, & ajouta quelques autres particularitez, dont les autres nous avoient déja parlé; ensorte qu'on pouvoit juger, que nous n'estions pas loin du Mexique Septentrional.

107 1004 - Février 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 187 Il nous dit encore que les Choumans avoient donnéquelques presens à leur Chef pour l'inviter à nous mener chez eux; que la pluspart de cette nation avoit la tête platte; qu'ils faisoient du mahis ou bled d'inde, ce qui donna occasion à M. de la Sale de croire que ces gens là estoient de ceux qu'il avoit vû à sa premiere découverte: ce mêmeSauvage avoit une trés belle peau de Chevreuil, que je traitay avec luy pour quatre aiguilles, aprés luy en avoir montré l'usage, & cette peau nous servit bien pour nous faire des souliers au lieu de peau de bœuf fraiche.

Quelque temps aprés M. Moranget arriva, qui rendit compte, à M. de la Sale de son petit voyage, & luy dit, que l'un des Sauvages qui nous avoient vus le soir précedent, estoit venu audevant de luy, & l'avoit conduit à la Cabane du Chef, où estoient qua-

188 Journal Historique

Février 1687. rante anciens Sauvages, de qui il avoit esté bien reçû, que ce Chef tenoit un roseau au bout duquel estoit attaché un feüillet d'un Livre françois, pour lequel il avoit un grand respect; qu'on les avoit fait asseoir sur des peaux debœuf, & fait donner à manger de la viande boucannée.

Qu'aprés ces premieres ceremonies, le même Chef leur avoit fait entendre que quelques uns des leurs avoient esté conduits par un homme fait comme nous à nôtre habitation, & que cet homme leur avoit promis de les faire aboucher avec nous, pour traiter de paix; qu'au contraire, nous avions tiré sur eux & tué l'un des leurs; ce qui les avoit obligez de tuer l'homme qui les avoit conduits, & qu'aprés ils s'en estoient revenus: Surquoi il n'est pas mal à propos de faire souvenir le lecteur que j'ay parlé ci-devant de cet accident, lorsque le Sieur le

d'un Voyage de l'Amerique. 189

Février 1687.

Barbier passant en canot fut appellé par quelqu'un qui étoit avec des Sauvages au bord de la Riviere, lesquels avoient tiré deux coups, comme d'une amorce de fusil, ce qui avoit esté pris par le Barbier, comme une insulte, & l'avoit obligé de tirer de son côté, & le reste comme je l'ay remarqué; accident qui arriva faute de s'entendre; ce qui, à la défense que M. de la Sale avoit faite de n'avoir aucune communication avec les Sauvages, nous causa bien du mal dans la suite.

Après plusieurs autres entretiens, M. Moranget leur ayant fait quelques petits presens, ils y répondirent par des peaux de bœuf & de chevreuil tres bien passées; il leur demanda des chevaux à traiter, ils répondirent n'en avoir que ce qui leur en falloit pour la necessité; nous nous remîmes aussitost en chemin, le même jour 21 nous allâmes cam190 Journal Historique

Février 1687. per au bord d'un bois.

Le 22 nous fûmes sur une hauteur terminée par un rocher, au pié duquel passoit une petite Riviere dont le fond estoit pavé de roches plattes bonnes à bastir, & à faire de la chaux; de là nous découvrîmes deux Sauvages poursuivant des bœufs; ce qui nous sit mettre sur nos gardes, & il se trouva que c'estoit nôtre Sauvage qui en avoit rencontré un autre qu'il avoit connu aux Cenis, & qu'il avoit amené avec luy.

Monsieur de la Sale sut fort aise de le voir; il le reconnut même pour un de ceux avec qui il avoit traité un cheval; il luy demanda plusieurs nouvelles, & entr'autres s'il n'avoit pas vû les quatre hommes qui avoient deserté au voyage précedent, & entendu parler des autres, ausquels il avoit donné congé de retourner à l'habitation; il répondit qu'il en avoit vû un aux Cents, & deux autres

d'un Voyage de l'Amerique. 191 aux Assonis; mais que du surplus il n'en avoit point entendu parler, & qu'il falloit qu'ils fussent peris; aussi bien que le Sieur Bihorel,

Févries 1687,

duquel on luy avoit encore parlé. Il nous ditencore qu'ils avoient quatre ou cinq Cabanes aux environs, où ils estoient une quinzaine d'hommes, il s'en retourna le soir; nôtre Sauvage avoit tué une vache de sort loin, & l'avoit persée d'outre en outre; dont l'autre qui en sut témoin, avoit esté si surpris qu'il sut long-temps sans rien dire, en admirant l'esset de nos susils; On sut chercher cette vache, dont on apporta la viande en nôtre camp.

Le 23 nous passames auprés des Cabanes dont on nous avoit parlé, où les Sauvages estoient avecleurs femmes & leurs enfans; M. de la Sale sit saire alte dans ce Village. Nous y sûmes bien reçûs, on nous sit present de viande boucannée, & on leur donna quelque present

192 Journal Historique

Février

de Coûteaux; nous y vîmes deux chevaux, dont il y en avoit un petit gris assez joly; lls nous dirent qu'ils partiroient bientost pour aller joindre leurs Compagnons, qui estoient à la guerre contre leurs ennemis. Le reste de nos gens estant arrivé, nous sûmes camper à une lieüe de là sur le bord d'un gros ruisseau, & au pié d'une montagne des plus hautes du païs.

En déchargeant nos chevaux, on trouva qu'il nous manquoit une grande hache dont on se servoit pour abatre du bois. M. de la Sale envoya son Sauvage la demander au Village d'où nous venions de partir, les Sauvages dirent qu'ils nel'avoient point vuë, & elle sur perduë: Il nous rapporta que les Sauvages luy avoient dit, que si nous les voulions attendre, qu'ils viendroient avec nous, & nous montreroient le chemin.

Nous ne laissames pas de mar-

cher

d'un Voyage de l'Amerique. 193 cher le 24, & fûmes camper au bord d'un Marais, Le 25, la pluye nous empêcha de marcher. Le 26 M. de la Sale voyant la difficulté, & le danger qu'il y avoit de traverser ce Marais, envoya son Sauvage vers les autres, pour sçavoir si en esset ils voudroient venir avec nous. Ils sirent réponse qu'il falloit retourner sur nos pas pour les

joindre: Le 27, nous décampâmes pour cet effet: mais nous primes un autre chemin pour aller trouver les Sauvages: Le 28 nous les vîmes de loin en marche; Il s'en détacha un qui vint nous dire qu'il nous montreroit le chemin pour traverser le Marais; & nous fûmes camper au pié de cette Février! 1687.

haute montagne, dont j'ay parlé.

Le premier Mars, nous joignîmes les Sauvages sur le bord du Marais, que nous venions de traverser, où les pluyes nous arrêterent jusques au cinq, pendant lequel temps on sut reconnoître le

Mars 1687. 194 Journal Historique

Riviere des Canots.

Mars

le lieu où il falloit passer une grande ravine, qui va se décharger dans la Riviere appellée des Canots; Nous la passames le 6 dans le Canot que nous avions bâty, & qui nous servit bien à traverser d'autres Rivieres que nous trouvâmes le 7 & le 8 sur nôtre route.

Le 9 nous ne marchâmes point à cause de la pluye. Le 10 nous fumes camper au bord d'une petite Riviere. Le 11 nous la passàmes, & le même jour nous traversames une autre Riviere, & campâmes sur son bord, que nous trouvâmes garny de tres beaux Meuriers. Le 12 nous passames encore une autre Riviere, & campâmes auprés. Le 13 nous rejoignîmes la Riviere aux Canots, ainsi appellée par M. de la Sale, pour avoir la premiere fois mis des Canots des sus dans son premier voyage; nous la passames le 14, & fumes camper de l'autre côté, où nous rejoignîmes les Sauvages.

d'un Voyage de l'Amerique. 195

Mars 1687.

Le 15 nous continuâmes nôtre marche avec eux; nous trouvâmes un païs plus agreable que celuy que nous avions passé. Et comme M. de la Sale avoit au voyage precedent caché du blé d'inde, & des féves, à deux ou trois lieuës de là, & que nous commencions à manquer de vivres; il fut question d'aller à cet endroit: Il donna ordre pour cet esfer aux Sieur Duhaut, Hiens, Liotot Chirurgien, à son Sauvage, & à son Laquais nommé Sager, qui furent suivis de quelques Sauvages, d'aller au lieu qu'il leur designa, & ils trouverent le tout pourry & gasté.

Le 16 en revenant, ilstrouverent deux bœufs, que le Sauvage de M. de la Sale tua, ce qui les obligea de luy renvoyer son Laquais pour l'avertir de cette chasse, afin que s'il vouloit que l'on en sist boucanner la viande, il envoya des cheyaux pour l'apporter. Le

Į ij

17, M. de la Sale fit prendre des chevaux, ordonna aux Sieur Moranget, de Marle & à son Laquais d'aller querir cette viande, & d'en charger un cheval pour l'envoyer promptement, en attendant que le reste suit sec & boucanné.

En arrivant, le Sieur Moranget, trouva qu'on avoit fait boucanner les deux bœufs, quoiqu'ils ne fusient pas assez secs. Et comme lesdits Liotot, Hiens, Duhaut, & les autres avoient mis les os à moüelle, & autres à part, pour rôtir, & manger la viande qui y reste, comme c'estoit la coûtume, le Sieur Moranget le trouva mauvais; il se faisit en colere non seulement de toute la viande boucannée: mais encore de tous ces os, sans leur en rien donner; au contraire en les menaçant qu'ils nemangeroient pas tant comme ils pensoient, & qu'il pretendoit bien ménager autrement cette viande.

d'un Voyage de l'Amerique. 197 Cette action d'emportement, faite à contre-temps, & contre la raison & la coûtume, piqua au concerté vis le Chirurgien Liotot, Hiens, Maclana & Duhaut, qui avoient d'ailleurs le & les des sujets de plainte contre Mo-siens; & par ranget; ils se retirerent & prirent à part la resolution d'en prendre une cruelle vengeance:ils en con-

rent qu'il falloit massacrer le Sieur Moranget, le Laquais de M. de

certerent la maniere, & conclu-

la Sale, & fon Sauvage, parce

qu'il luy estoit affidé.

Ils attendirent le soir que ces trois malheureuses victimes de leur vengeance eussent soupé, & qu'ils fussent endormis; le Chirurgien Liotot fut l'executeur de Noms des cette sanglante tragedie, il prit de cet assasune hache, commença par le sinat. Sieur Moranget, à qui il en donna plusieurs coups sur la tête: il en sit de même au Laquais & au Sauvage, qu'il tua sur la place, tandis que les conjurez, sçavoir Duhaut,

Journal Historique 198 Mars 1687.

Hiens, Teissier, & Larchevêque, s'estoient mis en garde avec des armes, pour tirer sur ceux qui auroient resisté. Le Sauvage & le Laquais ne branlerent pas; mais le Sieur Moranget eut la force de se lever fur fon seant, sans neanmoins pouvoir dire un mot, & les assassins obligerent le Sieur de Marle de l'achever, quoiqu'il ne

fut pas de leur complot.

Ce meurtre n'avoit bien satisfait qu'une partie de la vengeance de ces assassins. Pour la remplir, & pour se mettre en assurance, il falloit se défaire du Chef. Ils tinrent confeil fur les moyens les plus feurs d'y parvenir, & ils resolurent d'aller ensemble joindre M. de la Sale, de casser la tête d'abord aux plus resolus, & qu'aprés la défaite des autres seroit facile. Mais comme la Riviere qui estoit entr'eux & nous, avoit beaucoup grossi, la difficulté de la passer, les fis retarder le 18 & le 19, &

Mars 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 199 differer leur départ. D'un autre côté M. de la Sale estoit dans une grande inquiétude, d'où pouvoit venir ce retardement; son impatience luy sit prendre la resolution d'en apprendre la cause luy même, & d'aller trouver ses gens.

Ce ne fut pas sans auparavant marquer beaucoup de trouble, & de crainte. Il sembloit qu'il avoit quelque pressentiment de son malheur, en s'informant à quelques uns, si les Sieurs Liotot, Hiens & Duhaut n'avoient point marqué quelque mécontentement: Dont ne pouvant rien apprendre, il ne put s'empêcher de partir le 20 avec le Pere Anastase, & un Sauvage, aprés m'avoir laissé le commandement en son absence, & recommandé de faire de temps en temps la ronde autour de nôtre campement, afin de n'être pas surpris, & de faire de la fumée pour redresser son chemin, en cas de besoin. Comme il appro-

I iv

200 Journal Historique

Mars 1687. choit de l'habitation des meurtriers, cherchant à découvrir quelque chose par la veüe, il apperçut des aigles qui voltigeoient sur un endroit non loin d'eux; ce qui luy sit croire qu'ils sentoient quelque charogne aux environs de l'habitation, & il tira un coup de fusil: ce qui sut le signal de sa mort, & qui l'avança.

Car les conjurez qui entendirent le coup, se douterent bien que c'estoit le malheureux M. de la Sale, qui venoit les chercher. Ils preparerent leurs armes, & se disposerent pour le surprendre; Duhaut passa la Riviere avec le nomméLarchevêque.Le premier ayant apperçu de loin M. de la Sale, qui venoit à eux, s'avança, & se cacha dans de grandes herbes pour l'attendre au passage, de sorte que M. de la Sale ne songeant à rien, & n'ayant pas même rechargé son fusil, il vit assez éloigné de luy le nommé Larchevêque à qui il demanda d'abord où

d'un Voyage de l'Amerique. 201 estoit son neveu Moranger; à quoy Larchevêque répondit, qu'il étoit à la dérive, c'est à dire le long de la de Riviere. A même temps il part un coup defusil, que le traitre Duhaut Mars 1687. tira, & qui frapa M. de la Sale par la tête, dont il tomba mort sur la place sans dire un seul mot.

1687. Monfieur tué par les siens, le 19

Le Pere Anastase qui étoit alors à son côté, s'arrêta tout épouventé, croyant en recevoir autant, & ne sçachant s'il devoit avancer ou reculer; mais le meurtrier Duhaut le rassura, & luy dit qu'il n'eust point de peur, qu'on ne luy vouloit aucun mal; que c'estoit un coup de désespoir qui l'avoit obligé de faire celà; qu'il y avoit long-temps qu'il avoit envie de se venger de Moranget, parce qu'il l'avoit voulu perdre, & qu'il estoit aussi en partie cause de la mort de sonOncle.C'est lapure verité de la relation de cet assassinat, quem'en fit aussitôt aprés le Pere Anastase.

Ainsi finit malheureusement la

Mars 1687. Son éloge.

202 Journal Historique vie de Monsieur de la Sale, dans le temps qu'il y avoit tout à esperer de ses grands travaux. Il avoit l'esprit & le talent pour faire réüssir son entreprise; la fermeté, le courage, sa grande connoissance dans les Arts & les Siences qui le rendoient capable de tout, & un travail infatigable qui luy faisoit tout surmonter, luy auroient enfin procuré un succés ses désauts, glorieux de sa grande entreprise,

si toutes ses belles parties n'avoient esté balancées par des manieres trop hautaines, qui le rendoient bien souvent insupportable, & par la dureté envers ceux qui luy estoient soûmis, qui luy attira enfin une haine implacable,& qui fut la cause de sa mort.

Le coup qui avoittué M. de la Sale, fut le signal aux complices de l'assassinat, de s'approcher; ils vinrent tous sur le lieu où estoit Barbarie, le malheureux défunt, il le dé-& multe des affassins pouillerent, avec une cruauté barbare, jusques à sa chemise, ils

& insulte

d'un Voyage de l'Amerique. 203
accablerent d'injures, & de pa- Mars
roles de mépris, ce pauvre Ca- & leur médavre, le Chirurgien Liotot, luy prissur son
dit bien souvent par dérisson, Te
voilà grand Bacha, te voilà, & ensin ils le trainerent tout nud dans
des hasiers, & l'exposerent ainsi
à la voracité des bestes sauvages.
Bien loin, comme dit un Auteur, de
l'avoir enterré, & mis une Croix

Aprés que ces meurtriers eurent assouvi leur rage; ils prirent le chemin pour nous venir joindre au campement avec les viandes boucannées, qu'ils avoient fait passer la Riviere par des Sauvages, qui furent les spectateurs du meurtre, & de toutes les actions tragiques qui se venoient de commettre, avec étonnement & mépris de nous; estant arrivez ils trouverent Messieurs Cavelier, l'un frere & l'autre neveu du mort, à qui le Pere Anastase apprit la funeste sin de nôtre Chef, &

fur sa fosse.

I vj

204 Journal Historique

Mars 1687. leur imposa silence; ce qui, comme on peut penser, leur sut bien cruel: mais c'estoit une necessité.

Cependant Monsieur Cavelier Prêtre, ne put s'empêcher de leur dire, que s'ils vouloient en faire autant de luy, qu'il leur pardonnoit sa mort, & qu'il les prioit seulement de luy donner un quart d'heure pour s'y preparer; ils luy répondirent qu'ils n'en vouloient pas à luy, que c'estoit un coup de désespoir qu'ils venoient de faire pour se venger des mauvais traitemens qu'on leur avoit fait.

Monfieur Joutel, est averty par l'un des complices nominé Larchevêque, de toutes 'ces morts tragiques.

J'estois pour lors absent, le nommé Larchevêque, qui comme je l'ay dit, estoit un des complices, avoit quelque amitié pour moy, & sçachant que leur resolution estoit de se défaire aussi de moy, si je me mettois en défense, il se détacha d'eux pour venir devant m'avertir de ce malheur; il me trouva sur une petite éminence, où j'estois à regarder nos chevaux

Marg 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 205 qui paissoient dans un petit valon prochain. Cette nouvelle me glaça le cœur, ne sçachant si je devois fuir ou demeurer: mais enfin n'ayant ni plomb, ni poudre, ni armes, & ledit Larchevêque m'ayant assuré de la vie, pourvû que je me tinsse en repos, & que je gardasse le silence, je m'abandonnay à la garde du Seigneur, & me rendis auprés d'eux, sans rien dire.

Duhaut enflé de la nouvelle Dubaut autorité que son crime luy avoit affassin se de acquise, ne me vit pas sitost qu'il tout & com-s'écria, qu'il falloit que chacun mande en maître. commandât à son tour; à quoy je ne repondis rien; & il fallut que chacun de nous étouffât sa douleur, & ne la fist pas connoître; car il s'agissoit de la vie. On peut cependant juger de quel œil le Pere Anastase, Messieurs Cavelier & moy regardions ces meurtriers, de qui à tous momens nous apprehendions d'être les victimes.

206 Fournal Historique

Mars 1687. Il est neanmoins vray, que nous dissimulâmes si bien, qu'ils ne prenoient gueres de précaution pour eux envers nous, & que la tentation de nous en défaire pour venger la mort de ceux qu'ils avoient assassimez, auroit eu son execution sans peine, si Monsieur Cavelier Prêtre, ne s'y estoit toûjours fortement opposé, en nous representant qu'il falloit laisser la vengeance à Dieu.

Cependant les meurtriers se saistrent de tous les essets sans resistance, & aprés il sut question de

On continuë la route vers les Cenis.

con-continuer nôtre route. Nous déla vers campâmes donc le 21, avec nos sis. Sauvages, & marchâmes par un temps de pluye si fort, que nous sûmes obligez de rester sur le bord d'une grande ravine, où l'un desSauvages quinous avoient quittez, arriva avec sa femme. Nous continuâmes le 22, & le 23, & passames une Riviere, où sans le secours des Sauvages, le Pere

d'un Voyage de l'Amerique. 207 Anastase, Monsieur Cavelier, & moy, qui ne sçavions pas nager, aurions esté noyez. Le 24 nous continuâmes par un païs marécageux, & ne quittâmes point un petit sentier qui conduisoit vers le Village des Cenis, jusques au 28, que nous reposames au bord d'une Riviere appellée du même viere. nom, quoiqu'éloignée d'environ dix lieuës.

Mars 1687.

Cenis Ri-

Nous esperions passer cette Riviere à gué, comme avoit fait M. de la Sale, en revenant de ce païs: mais elle estoit si grosse, qu'il ne fut pas possible, & il fallut faire un Canot avec des peaux de bœuf. Pendant que nous y travaillions, les Sauvages passerent à la nage, & furent avertir les Cenis de nôtre arrivée.

Nous trouvâmes aux environs de cette Riviere, le païs assez beau; quoique les terres ne parussent pas estre des meilleures; mais d'ailleurs il est agreable à la veuë, .08 Journal Historique

Mars 1687. bien planté de beaux arbres de plusieurs especes, dont il y en a un à qui M. de la Sale avoit donné le nom de Copal, qui est fort beau, ayant les seuilles entre l'Erable, & le Tilleul, & qui jette une goume d'une tres bonne odeur : nous vîmes au même endroit un grand arbre où seu M. de la Sale avoit fait graver des Croix, & les armes de France.

La chasse aux bœufs nous avoit manqué, & nous n'en avions point trouvé depuis le lieu où feu nôtre conducteur avoit esté assassiné; les vivres commencerent aussi à nous manquer, & on prit la resolution

Le Sieur Joutel va aux Cenis, pour chercher des vivres.

r le 29, d'envoyer quelqu'un devant au Village des Cenis, pour fçavoir s'ils avoient du blé d'inde, & s'ils voudroient en traiter; je fus nommé avec le Chirurgien Liotot, les nommez Teissiers, & Hiens qui estoit un Flibustier, que M. de la Sale avoit pris au petit Goüave, pour aller à cette expe-

Mars 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 209 dition; j'avois bien de la peine d'entreprendre ce voyage avec un meurtrier, & deux de ses Compagnons qui m'estoient fort suspects; mais il fallut obeir: & comme Duhaut avoit tous les essets en sa disposition, disant qu'une bonne partie luy appartenoit, il nous donna quelques haches, & quelques coûteaux, pour faire nôtre traitte de blé d'inde, & même de chevaux, si nous pouvions en avoir, & nous passames la Riviere pour cet esset.

Nous trouvâmes le païs composé de plusieurs petits côteaux de moyenne hauteur, sur lesquels il y a quantité de Noyers & de Chesnes, non si gros que ceux que nous avions vûs, au reste fort agreable; les herbes qui avoient esté brûlées par les Sauvages depuis quelque temps, commençoient à repousser, & faisoient voir de grandes campagnes vertes, qui flatoient fort agréablement

la vuë.

Mars 1687. Ayant marché quelque temps nous apperçûmes trois hommes à cheval, qui venoient du Village vers nous; & lorsque nous les cûmes approchez, nous en vîmes

Le Sieur Jouteltrouve un homme à cheval vêtu à l'Efpagnole.

mes approchez, nous en vîmes un habillé à l'Espagnole, ayant un petit pourpoint, dont le corps estoit bleu, & les manche de furaine blanche comme brodées, & des culottes fort serrées, des bas d'estame blancs, des jarretieres de laine, un chapeau à forme large & platte, & des cheveux longs. Nous crûmes aisément que c'estoit un Espagnol; d'autant plus qu'on nous avoit dit, qu'il en devoit venir pour se liguer avec les Cenis, contre une nation ennemie, & nous nous trouvâmes embarassez ; car de tomber entre leurs mains, c'estoit pour n'en revenir jamais, & estre condamné de servir aux mines où aux carrieres dans le Mexique; c'est pourquoy nous nous preparions à faire un mauvais party à l'Espagnol d'un Voyage de l'Amerique. 211 prétendu, & de nous retirer en suite.

Mars 1687.

Mais l'ayant joint, je luy parlay quelques mots Espagnol & Italien, à quoy il ne répondit rien; au contraire, il se servit du mot Coussica, qui en langage Cenis, signifie je n'entends pas, & cette réponse nous rassura; les deux autres êtoient tout nuds, dont l'un avoit une jolie cavale grife, fur laquelle il y avoit deux paniers faits de cannes fort propres, pleins de farine groulée ou brûlée, tres fine. Aprés plusieurs questions, dont nous n'cûmes pas grande raison; nous fimes du feu pour leur donner à fumer, aprés quoy ils nous prefenterent les deux paniers pleins de farine, en nous marquant, que leur Chef, nous attendoit dans le Village, & nous ayant fait sçavoir qu'ils venoient audevant de nous, nous leur donnâmes quelques coûteaux, & quelques brafses de rassade.

212 \* Fournal Historique

Mars 1687.

Nous leur demandâmes s'ils avoient chez cux des hommes faits comme celuy qui estoit habillé à l'Espagnole, ils répondirent qu'il y en avoit deux qui estoient chez une nation voisine appellée Assony, & que celuy qui estoit habillé, avoit esté en leur pais, & en avoit rapporté les habits que nous luy voyions; lequel ensuite nous montra un papier imprimé en langage Espagnol, contenant des indulgences accordées aux Missionnaires du nouveau Mexique; aprés cela ils nous quitterent pour aller trouver nos gens; ce qui m'obligea d'écrire un billet pour leur marquer cette rencontre.

Nous descendîmes ensuite pour mager & faire paître nos chevaux au bord d'un ruisseau voisin: mais nous ne sumes pas long-temps sans voir reparoître les mêmes Sauvages prés de nous; nous leur simes signe d'approcher & de

d'un Voyage de l'Amerique. 213 manger avec nous:ce qu'ils firent, & reprirent aprés le chemin du Village avec nous, où nous ne voulûmes pas entrer, parcequ'il estoit nuit; le Sauvage vêtu passa la nuit avec nous, & les deux se

Mars 1687.

retirerent. Le jour venu, nous prîmes le chemin du Village, le Sauvage qui estoit avec nous, nous conduisit à la cabane du Chef; en allant nous trouvâmes plusieurs autres cabanes, & les anciens, qui Les Cenis venoient en ceremonie audevant viennent en de nous avec tous leurs ajuste- audevant mens, qui consistoient en quelques d'eux. peaux de chevreuil passes & peintes de diverses couleurs, qu'ils avoient sur les épaules en bandoliere, & des bouquers de plumes tionde cette aussi peintes qu'ils portoient sur la reste en forme de couronne; il y en avoit six ou sept qui avoient des lames d'épée quarrées comme sont les Espagnoles, à la poignée desquelles ils avoient mis un

Descrip-

Mars grand 1687. plusie

grand bouquet de plumes, & plusieurs grelots ou sonnettes; il y en avoit qui avoient des massues qu'ils appellent Cassetétes, d'autre leurs arcs & deux sléches seulement, d'autres des morceaux de toile blanche passant d'une épaule sous l'autre, tous avoient le visage barbouillé de noir ou de rouge: ces anciens estoient au nombre de 12, qui marchoient au milieu, & les guerriers, & la jeunesse estoit sur les aisses en haye à côté des vieillards.

Nous ayant joint dans cet équipage, celuy qui nous conduisoit nous sitsigne d'arrêter; ce qu'ayant fait, les anciens leverent tous leurs mains droites audessus de la teste, en faisant des hurlemens qui excitoient à rire; mais dont il se falloit bien empêcher; aprés quoy ils nous vinrent embrasser, & nous faire toutes sortes de caresses; ils nous presentement enfuite à sumer, & nous amenerent

d'un Voyage de l'Amerique. 215 un François Provençal, qui estoit un de ceux qui avoient quitté feu M. de la Sale dans son premier Provençal voyage. Il nous sit bien des cares-vage. fes, il estoit tout nud, comme eux, & ce qui est surprenant, il avoit presque oublié son langage naturel.

1687. François

Ce cortege nous conduisit ainsi dans la cabane du Chef, où ayant esté peu de temps, on nous mena dans une cabane plus grande à un quart de lieuë de là; c'estoit la cabane où se font les réjouissances publiques, & les grandes assemblées. Nous la trouvâmes garnie de nattes pour nous asseoir; les anciens se rangerent assis autour de nous, & on nous apporta à manger de la sagamité qui est leur potage, des petites féves, du pain du blé d'inde, & d'autre qu'ils font avec de la farine cuite, & enfin on nous presenta à sumer.

Pendant le repas, ils nous entretinrent du dessein qu'ils avoient

Mars 1687.

de faire la guerre à une nation ennemie qu'ils nommerent Cannohantimo; cela fait nous leur fimes, comme à l'ordinaire, des presens de coûteaux, & de rassade pour ·leurs femmes; nous leur demandâmes du blé d'inde en échange d'autre chose, ils nous en promirent: & le François, qui estoit avec eux : nous ayant dit qu'il y avoit un canton où l'on trouvoit plus de blé, qu'au lieu où nous estions, & où il avoit sa cabane, nous prîmes la refolution d'yaller; nous le proposames aux anciens, qui voulurent venir avec nous avec grand nombre de jeunesse; de sorte qu'ayant fait preparer nos chevaux, nous partîmes pour cer effer.

Cabanes Nous remarquâmes sur nôtre des Cenis, route des cabanes, de distance truction, & en distance, qui sont par halneaux usage.

fuivatque le terrain se trouve propre à cultiver. Ils ont leur champ autour de leur cabane, & d'espace

en

d'un Voyage de l'Amerique. 217 en espace; il y en a de grandes, où il ne demeure personne, les quelles servent seulement pour les assemblées publiques, soit pour des réjouissances, ou pour resoudre la paix ou la guerre.

Mar**s** 1687.

Les Cabanes habitées ne sont neanmoins pas pour chaque Particulier; car il y a telle Cabane, où il y a quinze ou vingt ménages qui y ont chaeun leur canton, leur lir, leurs ameublemens en particulier, sans avoir de cloison qui les separe les uns des autres; ils n'ont rien de commun, que le feu, qui cst au milieu de la Cabane, & n'éteint jamais; il est composé de gros arbres joints & approchez par les bouts, ensorte, que quand il est allumé, il dure longtemps, & le premier venu a soin de l'entretenir.

Ces Cabanes font rondes, & en dôme, ayant la figure d'une Ruche ou d'un mulot de foin. Il y en a qui ont jusques à soixante

Mars 1687.

piez de diamettre. Pour les construire, ils plantent des arbres de la grosseur de la cuisse, hauts & droits; ils les disposent en rond, & les joignent par le bout d'enhaut, & forment ainsi le dôme; ensuite ils les lattét, & les couvrent d'herbes. Quand ils changent de place, ils brûlent ordinairement les Cabanes qu'ils abandonnent, & en construisent d'autres sur la nouvelle habitation.

Leurs Meubles. Pour leurs meubles, ils consistent en quelques peaux de bœuf, & de chevreüil fort bien passées, en quelques nattes bien tissues, dont ils parent leurs Cabanes, & en quelques poteries de terre qu'ils sçavent fort bien travailler, où ils font cuire leurs viandes, & leurs racines, ou leur sagamité. Ils ont aussi quelques petits paniers de cannes, dont ils se servent pour mettre du fruit, & leurs autres provisions: leurs lits sont faits de cannes, élevez de terre de

d'un Voyage de l'Amerique. 219 deux ou trois piez, proprement accommodez avec des nattes, & des peaux de bœnf ou de chevreuil passées avec le poil, qui servent de matelats & de couvertures, & ces lits font separez les uns des autres par des nattes suspenduës.

Mars 1687.

Lorsqu'ils veulent labourer les terres, ils s'en donnent avis les uns aux autres, & se trouvent bien souvent plus de cent de chaque sexe: Quandils ont labouré Leurscoucette partie de terre en leur ma-tumes. niere, & passé une partie du jour, ceux à qui appartiennent les terres leur donnent à manger, & puis ils dansent, & se divertissent le reste du jour : ils en font de même de canton en canton, & labourentainfileurs terres tous ensemble.

Ce labour consiste à piocher la terre en sa superficie seulement, avec une espèce de pioches de bois, qu'ils font en fendant un

Mars 1687.

gros bâton par le bout, qui sert de manche, & mettant un autre bout de bois pointu par un bout dans cette fente, cet instrument leur sert de houe où de bêche, car ils n'ont nuls outils de fer: aprés que les terres sont ainsi la-

mes des Sauvages fement terres.

Les fem-bourées ou piochées, les femmes ont soin de planter, & semer le les blé d'inde, les féves, les citrouilles, les melons d'eau & autres legumes, & graines qui servent à leur nourriture.

Les Sauvages sont generale-

Les Sauvages bien fairs:maisse défigurent.

ment bien faits: mais ils se défigurent par des rayes qu'ils font sur le visage, depuis le haut du front par dessus le nez jusques au bout du menton: & cela se fait en picotant la peau avec des aiguilles ou autres instrument pointu, jusques au fang, surquoy ils jettent du charbon pilé qui entre & se mêle avec le sang dans la peau; ils fe font par le même moyen des figures d'animaux, des feuillages,

d'un Voyage de l'Amerique. & des fleurs sur les épaules, sur les cuisses & autres parties de leur corps,& se peignent, comme je l'ay dit, de noir ou de rouge, & quelquefois des deux enfemble.

Mars 1687.

Les femmes ont la taille pour la femmes pluspart assez bien prise, & ne bien prises: seroient pas désagreables, si elles mais se dé-restoient dans seur état natures: sigurent. mais elles se déguisent aussi ridiculement que les hommes; non seulement par la raye qu'elles ont comme eux sur le visage, mais encore par les autres figures qu'elles se font faire sur le visage au coin des yeux, & sur les autres parties de leurs corps ; sur tout elles en font parade sur le sein, & celles qui en ont le plus, sont les plus belles; Quoique ce picotement sur cette partie leur soit extremement sensible & doulou-

Ce sont elles qui font presque tout le travail de la Cabane, soit le travail de pour piler le blé d'inde, & en la Cabane. Kiij

reux.

.22 Journal Historique

Mars 1037. faire cuire la farine, ou de cette farine en faire de la boüillie, qu'ils appellent Sagamité; soit à apprêter les autres viandes, soit à boucanner ou autrement, à aller chercherle bois, dont ils ont besoin, & querir les viandes de bœufou d'autres bêtes que leurs marisont tuées dans les bois, qui sont bien fouvent tres éloignez, pour les accommoder ensuite, comme j'ay dit; elles sement, cultivent les terres, aprés qu'elles sont labourées, & font generalement presque tout le travail necessaire à la vic.

Leurs inclinations.

Je n'ay pas remarqué que ces femmes fusient naturellement portées à l'impudicité; mais leur vertun'est pas à l'épreuve de quelque bagatelle, dont on leur fait present, comme des aiguilles & des coûteaux, & sur tout de la rassade, dont elles font des colliers & des bracelets; & cette tentation trouve rarement de la

d'un Voyage de l'Amerique. 223 resistance chez elles; d'autant plus qu'elles n'ont ni Religion ni Loix, qui leur désende ce commerce criminel. Il est cependant vray, que quand les maris les trouvent en slagrant délict, qu'ils les en punissent quelquesois, soit par la separation ou autrement; mais

cela est rare.

Mars 1657.

Comme le païs de ces Sauvages, generalement parlant, n'est pas froid, ils vont presque tous nuds; bits. sice n'est lorsque le vent du nord donne; alors ils se couvrent d'une peau de bœuf ou de chevreüil passées: pour les femmes, elles ont pour tout vestement quelque peau, natte ou morceau de toile dont elles font une espece de jupon, qui descend jusques à my jambe, & qui cache leur nudité devant & derriere. Leur coëssure n'est autre que leurs cheveux tortillez, & nouez au derriere de la tefte.

Leurs ha-

Pour leurs mœurs, il faut dire

Mars 1687. Mours des Sauvagesen general.

deceux-ci,come detous les autres Sauvages de ce grand continent, qu'ils ne sont pas méchans, si on ne les offense, ou si on ne les attaque. En ce cas, ils sont tous siers & vindicatifs; ils cherchent avec soin à se venger, & ne manquent pas l'occasion s'ils la trouvent; c'est ce qui fait qu'ils sont en guerre perpetuelle avec leurs voisins, & ce qui les entretient dans cet humeur martiale qui domine chez cux.

Ils n'ont point de Religion.

A l'égard de la connoissance de Dieu, il ne nous a pas paru qu'ils en ayent aucune notion certaine; il est vray que nous en avons trouvé sur nôtre route, qui autant que nous le pouvions juger, croyoient qu'il y avoit quelque chose de relevé qui est audessus de tout; ce qu'ils faisoient en levant les mains & les yeux au Ciel, dont neanmoins ils ne se mettoient pas en peine; parce qu'ils croyoient aussi que cet Estre relevé, ne prend

aucun soin des choses d'icy bas. Mais d'ailleurs, comme ceux là, non plus que ceux-cy, n'ont ni Temples, ni Ceremonies, ni Prieres, qui marquent un culte divin, on peut dire de tous qu'ils n'ont aucune Religion, du moins de tous ceux que nous avons vû.

Mars 1687.

Ils observent neanmoins quelques Ceremonies; mais de sçavoir nies qu'ils si c'est par raport à quelque Estre parmiex superieur ou prétendu tel; ou si c'est purement une ceremonie populaire & de coûtume, c'est ce que nous ne pûmes, ni n'avons pû découvrir; voicy ces ceremonies. Lorsque les blez sont meurs, ils en cueillent une certaine quantité dans une bannette, ou corbaille, & cette bannette est mise fur un siège ou maniere d'escabeau de ceremonie, qui est destiné pour cela, & ne sert que dans leurs mysteres, lesquels ils ont en grande veneration.

La bannette, & le blé posez-

Mars 1687. fur le venerable escabeau, un vieillard étend les mains dessus, & parle long-temps; ensuite le même vieillard distribuë le blé aux femmes, & il n'est permis à perfonne de manger de blé nouveau, que huit journées aprés la ceremonie. On peut voir qu'ils veulent par là, comme offrir ou benir les premices de leur moisson.

Lorsqu'ils font des assemblées, & que la sagamité, qui est le plus essentiel de leur repas, est cuite dans un grand pot, ils mettent ce pot sur l'escabeau de ceremonie, & un vieillard étend les mains dessus, & marmotte long-temps entre ses dents, certaines paroles,

aprés quoy on la mange.

Quand les jeunes gens sont assez forts pour aller à la guerre, & qu'ils s'érigent en soldats, on met leur habillement, qui conssiste en quelque peau ou morceau de toile, avec leur arc, carquois & sléches sur l'escabeau us-

d'un Voyage de l'Amerique. 227 dir, & un vicillard étend les mains comme dessus, dit les paroles, aprés quoy les habillemens, arcs, carquois, & sléches sont rendus à qui ils appartiennent; on peut appeller cela chez eux une espece d'ordre de Chevalerie: Ils usent des mêmes ceremonies en la culture des legumes & graines, particulierement du tabac, dont ils ont une espece qui a les seuilles plus petites que les nôtres: il est presque toûjours verd, & ils en

Mars 1687.

usent en seuilles.
Voilà, ce que nous avons remarqué chez les Cenis, dont les mœurs & les manieres ne disserent qu'en peu de chose des autres nations, que nous avons vuës devant & aprés. Et à l'égard de la Religion, il ne faut pas conclure par ce que je viens de dire, qu'il n'y en ait absolument point dans ce vaste continent; ce que j'ay cy-devant rapporté, ne regarde que les nations que nous avons vuës; il peut y

K vj

Mars 1687.

en avoir d'autres, qui ont quelque culte, & je me souviens avoir entendu dire à Monsieur de la Sale, que les Tahensa peuples voisins des Istanis, adoroient le feu, & qu'ils avoient des Cabanes qui leur servoient de temples.

mi les Sauvages.

Avant que finir cette petite Regnisse par- lation particuliere de la Religion, mœurs, & manieres des Cenis, où je me suis engagé par occasion, il est bon d'ajouter icy, que par ce mot de Nation, il ne faut pas entendre chez les Sauvages, un peuple qui occupe une Province entiere. Ces Nations ne sont que quelques Villages épandus dans l'espace de quinze, de vingt, ou de trente lieues au plus; & cela compose un peuple ou nation differente; mais dont la diversité consiste plus en leur langage, qu'en leurs manieres, qui font toutes semblables, ou peu s'en faut; ainsi que je l'ay cy-devant remarqué. Pour leurs noms, voicy ceux que

d'un Voyage de l'Amerique. 229 nous avons traversez, ou qui estoient voisins sur la route que nous avons tenuë depuis nôtre départ de l'habitation préslaBaye du Saint Esprit, jusques à nôtre arrivée chez les Cenis.

Mars 1687.

Les Spicheats, Kabayes, Theca- Noms des mons, Thearemets, Kiabaha, Chau- Nations trouvées menés, Kouans, Arhau, Enepiaha, d-puis l'ha-Ahouerhopiheim, Koienkahe, Konko-bitation de ne, Omeaosse, Keremen, Ahehoiten, jusque aux Meghey, Tetamenes, Otenmarhen, Cons. Kouayan, Meracouman; Tous ces Peuples sont au Nord de la Riviere appellée la Maligne. Et voicy ceux qui font à l'Oüest, & Nor-

d'ouest de la même Riviere. Les Kannehouan, Tohaha, Pehir, Coyabegux, Onapien, Pichar, Tohau, Kuasses; Chancrés, Teserabocretes, Tsepehouen, Fercouteha, Panego, Petao, Petzare, Peisacho, Peihoum, Orcan, & Piou. Cette derniere nation est voisine des Cenis, à l'entrée du premierVillage, desquels j'ay laisse mon Lecteur, & j'y reprends ma Mars 1687. narration, & la fuite de nôtre voyage, pour arriver au Village où le François qui cstoit parmy les Sauvages vouloit nous mener.

Nous y arrivâmes le soir, & trouvâmes encore des anciens, qui venoient audevant de nous, en même équipage à peu prés que les premiers. Ils nous conduisirent en leur Cabane, nous firent asseoir sur des nattes, & nous presenterent à sumer; mais non pas avec tant de ceremonies queles autres: Aprés cela il sur question de nous aller reposer, leur ayant fait entendre que nous estions satiguez.

Le François Provençal voulut que nous allassions à sa Cabane, c'est à dire à celle où il avoit sa demeure; car comme je l'ay dit, ils sont plusieurs dans ces logemens, & cette Cabane estoit l'une des plus grandes du canton, & avoit servi de demeure à l'un de leurs Chess, depuis peu mort. d'un voyage de l'Amerique. 231

On nous y donna une place pour mettre nos hardes & nôtre balotage; les femmes firent aussitost de la sagamiré, & nous en presenterent: aprés avoir mangé, nous demandâmes au François, si nous estions en sureté, lequel nous ayant répondu ouy, nous nous couchâmes, sans neanmoins nous abandonner à un prosond sommeil.

Avril

1687.

Mars 1687.

Le lendemain premier Avril, les anciens nous vinrent prendre, & nous conduisirent en la Cabane, où ils estoient le jour précedent; aprés les ceremonies accoûtumées, nous traitâmes avec cux pour du blé, de la farine & des féves; nous donnâmes en échange des coûteaux, des aiguilles, des bagues & autres bagatelles; nous eûmes aussi un cheval entier & fort beau, qui auroit valu en France vingt pistolles, pour une hache.

Le jour se passa à faire nôtre

Journal Historique 232 Avril 1687.

petit negoce, & à amasser des vivres, que les femmes apportoient. Cela fait, il fut arresté, que je resterois sur le lieu pour continuer nôtre provision, & que les autres retourneroient vers nos camarades, que nous avions laissez audelà de la Riviere, pour leur porter des vivres, & pour les obliger de venir en assurance.

Quoique je ne me trouvasse pas trop assuré parmi les Sauvages, & que j'eusse le chagrin de ne rien entendre en leur langue; copendant je n'estois pas fâché de rester pour avoir occasion de voir les deux autres François, qui avoient quitté feu M. de la Sale, dans le voyage qu'il avoit fait en ce païs, pour m'informer d'eux, s'ils n'avoient point entendu parler de la Riviere de Missipi; car je persistois roujours dans le dessein de me separer de nos malheureux meurrriers.

Sitost qu'ils furent partis, je don-

Aviîl 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 233 nay un coûteau à un jeune Sauvage pour aller avertir ces deux autres François de me venir parler, & pendant ce temps je continuai mon petit negoce de vivres, & j'eûs quantité de visites des anciens qui m'entretenoient toûjours par signes de leur guerre future; à quoy je répondois de la teste, sans sçavoir bien souvent ce qu'ils vouloient dire. J'estois assez embarassé d'ailleurs, à conferver, particulierement pendant la nuit, mes petites marchandiscs; car elles estoient souvent convoitées par ces Sauvages.

Ces soins, qui m'empêchoient de dormir prosondément, sirent une nuit que j'entendis quelqu'un marcher prés de mon lit, & ouvrant les yeux j'entrevis à la lueur du seu, qui n'éceint jamais dans ces Cabanes, un homme tout nud ayant un arc & deux sleches en sa main, qui vint s'asseoir prés de moy sans me parler; je le con-

Avril 1687. sideray quelque temps, je luy parlay, il ne me répondit rien; & ne sçachant que penser, je me saisi de mes deux pistolets, & de mon fusil; ce que voyant cet homme, il s'alla mettre auprés du seu, je le suivis, & l'ayant regardé sixement, il me reconnut & me parla, en se jettant sur moy pour m'embrasser; alors il se sit connoître pour un des François que j'avois mandé.

Nous entrâmes en conversation; je luy demanday où estoit son camarade, il me dit qu'il n'avoit osé venir, craignant M. de la Sale: Ils estoient tous deux Matelots; celuici qui étoit Breton s'appeloit Ruter, l'autre qui estoit de la Rochelle, se nommoit Grollet. Ils avoient en si peu de temps si bien contracté les manieres des Sauvages, qu'ils estoient devenus Sauvages eux-mêmes. Ils estoient nuds, le visage & le corps sigurez, comme les autres: ils avoient pris plusieurs

d'un Voyage de l'Amerique. 235 femmes, avoient esté à la guerre, & tué de leurs ennemis avec leurs fusils, ce qui les avoit mis en reputation; mais n'ayant plus ni poudre ni plomb, leurs armes leur estoient devenues inutiles, & il avoit s'allu apprendre à tirer de l'arc & de la sléche. Quant à la Religion, ils n'en estoient pas embarassez, & la vie libertine qu'ils menoient estoit de leur

Avril 1687.

goust.

J'appris à celuy-cy, la mort tragique de M. de la Sale, de son neveu & des autres, dont il sut surpris & fâché, du moins en apparence; je luy demanday s'il n'avoit
point entendu parler du Missieipi,
il me répondit que non; mais seulement qu'il y avoit une grande
Riviere à quarante licües de là,
vers le Nord'ouest, où les Sauvages marquoient qu'il y avoit
quantité de nations sur ses bords.
Cela me sit croire, que c'estoit le
sleuve que nous cherchions; où

du moins que pour y aller, il falloit tenir cette route, & passer par là: je luy donnay à manger, & nous sûmes reposer.

Le lendemain, & les jours suivans, je continuai mes traittes, & les vieillards leurs visites, & leurs discours par signes de leur guerre prétenduë. Quelques uns d'eux me firent entendre qu'ils avoient esté aux Espagnols, qui sont neanmoins à 200 lieuës de chez eux, ou environ. Ils medirent quelques mors de leur langue, comme Capita, pour Capitaine, & Cohaüillo, pour cheval, & quelques autres. Cependant Ruter s'en retourna chez luy, je luy dounay un peu de rassade pour ses femmes, & le priay de m'envoyer l'autre François.

En attendant je m'ennuyoisseul extremement, & je ne sçay, si un vieillard Sauvage ne l'avoit pas remarqué; il crut que pour me désennuyer, il falloit m'amener d'un Voyage de l'Amerique. 237

une compagne; & je fus surpris le foir de voir une fille qui vint s'as-Onenvoye seoir auprés de moy, & le vieillard à Monsieur me dire qu'il l'avoit amenée pour jeune fille estre ma femme, & qu'il me la sauvage donnoit. Mais j'avois bien d'au-pour luisaire compatres affaires & d'autres inquiétu-gnie, & estre des en teste; je ne dis rien à cette la semme. pauvre fille; elle sur quelque temps pour attendre, si je ne l'approcherois pas, & voyant que j'é- & elle se retois imobile, & que je ne disois tire.

mot, elle se retira.

Je demeuray ainsi sansaucunes nouvelles jusques au six d'Avril, que les deux François, dont j'ay parlé, arriverent tous deux en équipage de Sauvages, ayant seulement chacun une couverture, des plumes de coq d'inde sur les épaules, la teste & les piez nuds; le dernier appellé Grollet, n'avoit pas voulu se faire marquer sur le visage, comme l'autre, ni couper ses cheveux à la Sauvage; car ces peuples ont les leurs coupez,

Avril 1687. à la reserve d'un petit toupet sur le haut de la teste, comme les Turcs; quelques uns neanmoins

ont des cadenettes aux côtez.

Je reïteray avec eux le recit de

la malheureuse histoire de M. de la Sale; ils me confirmerent que les Sauvages leur avoient parlé de cette grande Riviere, qui estoit à quarante lieuës vers le Nord'est,

& même qu'il y avoit des gens faits comme nous qui habitoient fur ses bords. Cela me confirma dans la croyance que c'estoit la Riviere cherchée, & qu'il falloit aller par là pour retourner au Canada, ou vers la nouvelle Angleterre. Ils me marquerent qu'ils seroient volontiers de la partie, je leur recommanday le secret, qu'ils ne me garderent pas; car sçachant que M. Cavelier, & les autres devoient venir, ils furent audevant, & je restay seul.

Le huit il arriva trois hommes,

dont le Provençal en estoit un,

d'un Voyage de l'Amerique. 239 avec chacun un cheval, envoyez de nos gens pour enlever tous les

Avril 1687.

vivres que j'avois amassez, dans le dessein qu'ils avoient pris, à ce que nous dirent ces en-nent la revoyez, de rebrousser chemin, solution de pour retourner à l'habitation de l'habitation Saint Louis, vers la Baye du mê-des. Louis. me nom, que nous avions quittée; afin, disoient-ils, d'y faire bâtir une chaloupe, pour traverser, & se rendre aux Isles de l'Amerique. Dessein visionnaire: puisque tous nos Charpentiers estoient morts, & que quand ils auroient esté vivans, ils estoient si ignorans qu'ils n'auroient sçû par où s'y prendre; & qu'au surplus, on estoit dénué des outils necessaires à cet ouvrage; cependant il fallut obeir, & partir avec nos provisions; la pluye nous ayant arresté le 9 en chemin, nous ne pûmes arriver que le lendemain 10.

J'appris du Pere Anastase, la confirmation de ce dessein, & les

Les conjurez, preAvril 1687.

Fournal Historique 240 manieres dures, dont ces assassins avoient usé envers eux depuis mon départ, & je ne fçay par quel esprit, ils prirent la resolution de faire bande à part, & de nous separer d'eux, pour manger; sçavoir Monsieur Cavelier Prêtre, le Pere Anastase, le jeune Cavelier & moy; de quoy nous fumes fort contens, parce que du moins nous nous entretenions librement; ce que nous n'osions pas faire auparavant; mais austi on ne nous donnoit des vivres qu'autant qu'il en falloit pour nous empêcher de mourir de faim, sans nous faire part d'aucune viande, bien qu'ils en eussent souvent de la chasse.

Nos tyrans continuant dans le dessein de retourner vers la grande habitation, jugerent qu'ils n'avoient pas assez de chevaux; dans cette pensée ils députerent quatre d'entr'eux, dont un estoit l'un des François my Sauvage, pour retourner au Village des Cenis, & tâcher

d'un Voyage de l'Amerique. 241 tacher d'en traiter. Cependant Ayril nous prîmes la resolution de nôtre côté de faire sçavoir à cesMessieurs; que nous estions trop fatiguez pour retourner avec eux vers ladite habitation; que nous estions resolus de demeurer au Village des Cenis, & Monsieur Proposi-Cavelier fe chargea de cette com- Cavelier, & mission, & de prier Duhaut, qui de M. Joutel estoit le maître de tout, de nous de sassassasses donner quelques haches, coûteaux & rassade, de la poudre & du plomb, avec offre de luy en faire fon billet.

Monsieur Cavelier fit en effet la proposition à Duhaut, la luy colora le mieux qu'il luy fut possible, & Duhaut le remit au lendemain à luy faire réponse. Il consultala chose avec ses Compagnons, & nous fit sçavoir qu'ils vouloient en bien user avec nous, qu'ils nous donneroient la moitié des effers, & toutes les haches; ayant dessein de faire diligence pour

1687.

Avril 1687.

arriverà la grande habitation, & d'executer ce qu'ils avoient resolu, touchant la chaloupe qu'on devoit construire. Que s'ils ne pouvoient pas réussir par le défaut des choses necessaires, qu'ils reviendroient aussitost nous rerrouver, & ameneroient le Pere Zenobe, qui nous seroitutile, en ce qu'ayant esté avec M. de la Sale, dans sa premiere découverte, il entendoit le langage des nations prochaines du fleuve Missieipi: Que pendant qu'ils seroient en ce voyage, que nous eussions soin d'amasser des vivres, & qu'enfin s'ils réussissionent en la construction de la chaloupe, ils nous le feroient sçavoir, afin que nous les allassions joindre. M. Cavelier leur promit toutes choses, quoique ce ne fût pas nôtre dessein. Cependant nous noustrompions tous. La Providence Divine en avoit disposé autrement.

Nous restâmes quelque-temps

d'un Voyage de l'Amerique. 243 Pour attendre ceux qu'on avoit envoyé aux Cenis, qui furent plus de temps qu'ils ne devoient en leur voyage; la Riviere qui estoit débordée, en estoit le pretexte. Mais la veritable cause estoit les femme, qui, comme je l'ay dir, ne font pas d'humeur à s'offrir: mais qui ne sont pas aussi des plus difficiles à s'accorder moyennant quelque petit present; & le temps ne duroit pas à ces envoyez. En attendant, les choses changerent

de face, & voicy comment. Un de nos François my Sauvage, à qui j'avois conté nôtre dessein d'aller chercher le Missieipi. le communiqua à Hautot, luy marqua, & luy dit les mêmes jurez chanchoses qu'il m'avoit rapportées; sein, & re-& Duhaut changea la resolution prennent d'aller à l'habitation de S. Louis, avec les auen celle de prendre nôtre route, tres, cher-& suivre nôtre dessein. Il com-cher le Miss scipi. muniqua sa pensée à ses Compagnons, qui furent du même avis;

Avril 1637.

celuy d'aller

Avril 1687. & ils nous firent sçavoir, qu'ils estoient prests d'executer avec nous le dessein que nous avions pris.

Ce changement nous affligea beaucoup, puisque toute nôtre passion estoit de nous separer de ces méchans de qui nous ne pouvions esperer enfin un autre trairement que celuy qu'ils avoient fait à nôtre Chef, & à ses gens. Cependant il fallut encore dissimuler, parce que nous ne pouvions pas faire autrement. Mais la justice de Dieu ypourvut, & nous délivra. Nous restâmes dans ce campement le reste du mois d'Avrilpour attendre les envoyez; & Duhaut voulant commencer d'executer la resolution qu'il avoit prise d'aller chercher le Missicipi, avec nous, nous fit avancer vers la Riviere, pour la passer aussitost qu'elle seroit basse, & nous rendre au Village des Cenis. Nous demeurâmes encore trois

les- May 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 245 jours dans ce poste, au bout desquels le nommé Larchevêque, l'un des envoyez passa la Riviere; il estoit creature de Duhaut, & complice de la mort de Monsieur de la Sale. Il apprit de Duhaut, que le nommé Hiens, aussi l'un des envoyez, & qui estoit resté de l'autre côté de la Riviere, avoit sçu le changement de resolution de luy Duhaut & des autres; & qu'il n'estoit pas de cet avis. Ce Hiens estoit Flibustier Allemant de nation; Monsieur de la Sale l'avoit amené du petit Gouave, & il estoit aussi complice des meurtres passez.

Ayant resté encore quelques jours au même endroit, Hiens arriva accompagné des deux François my Sauvages, & d'une vingtaines d'autres Sauvages; il alla aussitost trouver Duhaut, & aprés quelque entretien, il luy dit qu'il n'estoit pas dans la resolution d'aller du côté du Missiepi,

L iij

246 Fournal Historique

May 1687. qu'il y auroit trop de risque pour eux; qu'il demandoit sa part des essets, dont il estoit sais; ce que Duhaut luy ayant contesté, &

foutenu, que toutes les haches Hiens tue estoient à luy. Hiens, qui appa-Duhaut, remment avoit formé le dessein

> de le tuer, tira promptement son pistolet, le lâcha sur Duhaut, qui alla tomber mort à quatre pas de

& Ruter

là. A même temps Ruter, qui avoit suivi Hiens, tira un coup de sussi sur le Chirurgien Liotot, & luy passa trois balles au travers du

corps.

Ces meurtres arrivez à nos yeux, me donnerent une terrible épouvente; car croyant qu'on m'en alloit faire autant, je me faisi de mon fusil pour me défendre; mais Hiens me cria de ne rien craindre, de mettre bas les armes, & qu'il n'en vouloit pas à moy; qu'il venoit de venger la mort de son Patron. Il rassura aussi Monsieur Cavelier, & le Pere

d'un Voyage de l'Amerique. 247 Anastase aussi effrayez que moy, en leur disant qu'il ne leur vouloit point de mal, & que bien qu'il eust esté du complot, que cependant s'il avoit esté lorsqu'on tua Monsieur de la Sale, qu'il ne l'auroit pas permis, & l'auroit bien

May 1687.

empesché. Liotot vêcut quelques heures aprés, & eut le bonheur de se confesser; aprés quoy le même Ruter l'acheva d'un coup de pistolet, on fit ensuite un trou en terre, où l'on le mit avec Duhaut, & on leur fit plus d'honneur qu'ils n'en avoient fait à Monsieur de la Sale, & à son neveu Moranget, qu'ils avoient laissez devorer aux bêtes. Ainsi ces meurtriers souffrirent ce qu'ils meritoient, en mourant de la même mort qu'ils avoient donnée à autruy.

Les Sauvages que Hiens avoit amenez, ayant esté spectateurs de ce massacre, en estoient épouventez, & la chose estoit de fasMay 1687. cheuse consequéce pour nous, qui avions besoin d'eux; il fallut donc passer la chose, en leur faisant entendre qu'on avoit eu raison d'exercer ces chastimens sur les morts, parce qu'ils avoient tout le plomb, & la poudre, & n'en vouloient donner à personne. Ils se contenterent de cette excuse, & comme le nommé Larchevêque, homme dévoué à Duhaut, estoit allé à la chasse des le matin, & ne sçavoit pas le malheur arrivé à son Protecteur, & que Hiens avoit resolu de s'en défaire, le Pere Anastase, & M. Cavelier firent si bien qu'ils l'en dissuaderent, & je fus audevant de luy pour l'avertir de ce désastre, & luy dire la maniere dont il devoit se comporter; je luy rendis ainsi le change de ce qu'il estoit venu m'avertir de la mort de Monsieur de la Sale; je le prefentay à Hiens, qui luy dit qu'il ne luy vouloit point de mal: luy

d'un Voyage de l'Amerique. 249 reciproquement l'assura de la même chose. De cette maniere tout sut pacisié, & il ne sut plus question que de partir, & de sçavoir auparavant ce que nous devien-

drions, & ce que nous devions

May 1687,

faire. Hiens prit la parole sur cela, & dit qu'il avoit promis aux Sauvages d'aller à la guerre avec eux, qu'il vouloit leur tenir parole, que si nous voulions attendre son retour, que nous verrions de quel côté nous pourrions tirer, & qu'en attendant nous pourrions demeurer au Village avec les Cenis: La resolution en fut prise; nous chargeâmes tous nos effets sur nos chevaux, & nous nous rendîmes au même endroit, & en la même Cabane que nous avions occupée auparavant, dont le Chef nous marqua la moitié pour nous loger, & mettre tout nôtre bagage.

Le jour du départ pour cette

Journal Historique 250

May 1687. pour aller avec les Cemis.

guerre venu, Hiens partit avec Hiens part les Sauvages, & fut suivi de quatre de nos camarades, & des deux en guerre, François my-Sauvages; ainsi ils estoient six qui prirent chacun un cheval. Hiens nous laissa tous les effets, & nous pria de l'attendre, ce que nous luy promîmes, ne pouvant faire autrement, attendu que les Sauvages nous auroient pû nuire, & même empêcher nôtre départ. Ainsi nous nous abandonnâmes à la Providence, & restâmes six ensemble, sçavoir le Pere Anastase, Monsieur Cavelier, son neveu le jeune Cavelier, & le jeune Talon, & un autre jeune garçon Parisien, & moy. Il resta aussi quelque vieillards, qui ne pouvoient pas aller à la guerre, & les femmes; nous fûmes aussi joints par deux autres François, qui estoient restez de l'autre côté de la Riviere, sçavoir le Provençal, & le nommé Teisfier.

d'un Voyage de l'Amerique. 251

Pendant nôtre séjour, & que nos Guerriers estoient en cette expedition, les vieillards nous rendoient souvent visite, & nous contoient des nouvelles de l'armée par signes, à quoy nous n'entendions rien. Nous eûmes quelques allarmes de voir de temps en temps, les femmes pleurer, sans cause apparente. C'est ce que feu Monsieur de la Sale nous avoit dit bien souvent, que les semmes pleuroient ceux qu'on vouloit faire perir; mais nous sçûmes qu'elles faisoient cela lorsqu'elles se remettoient en memoire la mort de quelques uns des leurs qui avoient esté tuez dans les guerres précedentes; ce qui nous rassura: Cependant nous estions inquiets de ce que ces vieillards, & ces femmes nous examinoient, particulierement le matin, & le foir, quand nous faisions nos prières.

Nous prénions neanmoins cette L vi May 1'

Fournal Historique 252

May 1687

occasion pour leur faire entendre, que nous rendions nos devoirs à un Dieu seul Souverain de toutes choses, en leur montrant le Ciel, & en tâchant le mieux que nous pouvions de leur faire connoître qu'il estoit tout puissant, qu'il avoit fait toutes choses, qu'il faisoit produire la terre, & naître les fruits, & les legumes qu'ils mangeoient. Mais comme ce n'étoit que par signes, ils ne nous entendoient pas, & nous nous tra-

vaillions en vain.

Le 18, nous fûmes surpris de Réjoüisvoir venir dans nôtre Cabane plufance des femmes, sieurs femmes toutes barboüillées ayant noude terre, qui se mirent à chanter velle d'une Victoire. à pleine gorge des chansons differentes, où nous n'entendions

rien. Ensuite elles se mirent à danser en rond, & nous ne sçavions que penser de cette réjouissance, qui dura bien trois heures; aprés quoy nous apprîmes qu'on avoit eu des nouvelles de la Victoire,

d'un Voyage de l'Amerique. 253 obtenuë par leurs guerriers sur leurs ennemis; & cette danse se termina, par quelques bouts de Tabac, que ceux de la Cabane donnerent à ceux de dehors.

May 1687.

Sur le midi du même jour, nous vîmes celuy qui avoit apporté cette nouvelle, qui assuroit qu'ils avoient tué au moins une quarantaine de leurs ennemis. Aprés la réjouissance, toutes les femmes se mirent à preparer des vivres, les unes à piler du blé d'inde, les autres à faire cuire de la farine, ce qu'ils appellent grouller, & les autres du pain pour le porter aux guerriers, & elles partirent toutes le 19 pour aller audevant; & nous trouvâmes aussi à propos politiquement, d'en envoyer à nos gens; le Provençal en fut chargé, & partit avec les femmes.

Le soir du même jour l'armée victoricuse arriva, & nous apprî- du Combat mes que les ennemis qu'ils appellent Cannohatinno, les attendoient

Fournal Historique

May 1687.

de pié ferme, mais qu'ayant entendu le bruit, & vû les effets des armes à feu de nos gens, ils avoient tous pris la fuite; si bien que les Cents en avoient pris ou tué quarante-huit, tant hommes, que femmes; de ces dernieres, ils en avoient tué plusieurs, qui s'estoient sauvez au haut des arbres, n'ayant pas eu le temps de se sauver ailleurs. Ainsi il estoit demeuré bien plus de femmes que d'hommes.

Femme prise en renvoyée aprés qu'on luy eut écorché la tête.

Ils amenerent deux de ces femguerre, & mes en vie, dont l'une eût la tête écorchée pour en avoir la chevelure, & la peau; ils donnerent à cette miserable un coup de poudre, & une balle, & la renvoyerent en luy disant de porter ce present à sa Nation, & les assurer qu'ils seroient traitez de même une autre fois. C'est à dire tuez avec des armes à feu.

> L'autre femme fut reservée, pour estre sacrifiée à la vengeance

d'un Voyage de l'Amerique. 255 & à la fureur des femmes, & des filies, qui s'estant armées de gros bâtons pointus, & affilez par le rie horrible bout, menerent cette miserable d'une semdans un lieu écarté, ou chacune guerre. de ces furies commença à luy donner son coup, tantôt de la pointe de leur bâton, tantôt en le déchargeant de toute leur force sur elle; l'autre luy arrachoit les cheveux, l'autre luy coupoit un doigt, & chacune de ces femmes irritées, s'étudioit à luy faire souffrir quelque mal nouveau, pour venger la mort de leurs maris & de leurs parens qui avoient esté tuez aux guerres precedentes; de sorte que cette malheureuse n'en pouvant plus, attendoit le coup de la mort comme une grace.

Enfin il y en eut une qui luy déchargea un coup d'un gros bâton sur la tête, & une autre luy enfonça plusieurs coups de broche dans le corps, dont elle

Bouche-

256 fournal Historique tomba morte sur la place. Elles

découperent ensuite cette malheureuse victime par morceaux, dont elles firent mager à quelques esclaves de sa Nation qu'ils avoiét

chez eux depuis longt-temps.

Ce fut ainsi, que nos guerriers revinrent triomphans de cette expedition. Des prisonniers qu'ils prirent, ils ne firent grace à personne, qu'à deux petits garçons, & rapporterent toutes les chevelures pour servir de trophées, & de marques glorieuses de leur victoire.

Ceremonie, & réjourssance des Cenis, aprés leur victoire.

May 1687.

Le lendemain les Sauvages firent une assemblée dans la Cabane du Chef, où toutes les chevelures furent apportées en Ceremonie. Ils firent ensuite de grandes réjoüissances dans la même Cabane, d'où ils furent dans les Cabanes des autres Chefs, faire la même chose. Cette réjoüissance dura trois jours, où nos François Compagnons ou plutost cause de

May 1657.

d'un Voyage de l'Amerique. 257 leur victoire, furent appellez, & regalez à leur maniere. Le Lecteur ne sera pas fâché que je décrive ici les particularitez de cette Ceremonie, qui aprés avoir esté faite dans les Cabanes des Chefs, fut retirée dans la nôtre.

Avant toutes choses, la Cabane fut nettoyée & appropriée, & furlé plancher on étendit quantité de nattes; sur lesquelles les anciens, & les plus considerables s'asseyerent; aprés quoy, l'un d'eux qui est comme l'Orateur ou Maître des Ceremonies, se leva, & sit un discours où nous n'entendions rien. Ce discours fini, & peu de temps aprés, arriverent les guerriers, qui avoient tué dans la bataille, marchant en leur rang, ayant chacun un arc & deux fléches en main, & chacun d'eux précedé par sa femme qui portoit la chevelure de l'ennemy, deux petits garçons, à qui, comme je l'ay dit, ils avoient donné la vie, May 1687. dont l'un qui estoit blessé, estoit monté sur un cheval, sermoient le cortege; à la teste duquel estoit une semme qui portoit un grand roseau à sa main.

A mesure qu'ils arrivoient devant l'Orateur, le Guerrier prenoit la chévelure que sa semme avoit à la main, & la luy presentoit, l'Orateur la recevoit desdeux mains, & aprés l'avoir présentée aux quatre parties du monde, il la posoit en terre, & puis en recevoit une autre avec la même Ceremonie jusques à la sin.

La Ceremonie finie, on servit la Sagamité, que les semmes avoient preparée, & avant qu'y toucher, le Maître des Ceremonies en prit dans un vaisseau qu'il porta, comme en offrande aux chevelures; il alluma ensuite une pipe de tabac, & alla sousser de la sumée à ces chevelures. Cela fait, tous se mirent à manger, on servit des morceaux de la semme sacrissée aux

May 1687.

d'un Voyage de l'Amerique. 259 deux petits garçons de sa Nation; on servit aussi des langues boucannées de leurs ennemis, & le tout se termina par des danses à leur maniere, & par des chansons; & ils furent ensuite dans d'autres Cabanes repeter les mêmes Ceremonies.

Il fallut laisser passer ces réjoüissances avant que de parler de nôtre dessein, dont je concevois de bonnes esperances. Les nommez Teissier & Larchevêque, complices de la mort de Monsieur de la Sale, nous avoient promis de venir avec nous, au cas que Monsieur Cavelier voulût leur pardonner, dont il leur avoit donné sa parole, & nous fûmes en cette attente jusques au 25, que nos François qui avoient esté à la guerre se rendirent en nôtre Cabane, & nous parlâmes d'affaire.

Hiens,& d'autres de sa cabale, improuvant nôtre dessein, nous firent connoître des difficultez 260 Journal Historique qu'ils estimoient insurmontables,

May 1687.

& dans lesquelles nous ne pouvions manquer de perir, ou de re-

venir sur nos pas. Hiens nous dir, que pour luy, il ne vouloit pas

hazarder sa vie pour retourner en France se faire couper la tête. Et

voyant que nous ne répondions rien, & que nous persistions dans

nôtre resolucion: il faut donc, ditil, partager les effets qui restent.

Pour cet effet, il mit à part pour le Pere Anastase, pour Messieurs Cavelier Oncle & Neveu, & pour moy, trente haches, quatre ou cinq douzaines de coûteaux, environ trente livres de poudre, & autant de balles. Il donna aux autres deux haches, deux coûteaux, deux ou trois livres de poudre, & autant de balles, & garda tout le reste; à l'égard des chevaux, il retint les meilleurs, & nous laissa les trois moindres; Monsieur Cavelier luy demanda

un peu de rassade qu'il accorda,

d'un Voyage de l'Amerique. 261 & se saisit de tous les habits, hardes & autres effets de feu Monsieur de la Sale, & pour le moins de mille livres d'argent, qui appartenoient a feu Monsieur le Gros, qui mourut à l'habitation de Saint Louis; & nous cûmes le dépit si sensible avant nôtre départ, de voir promener ce scelerat, vêtu d'un habit d'écarlate galonné d'or, qui avoit appartenu à Monsieur de la Sale, dont, comme je viens de le dire, il s'estoit em-

May 17 1687.

paré. Hiens & ses adherans se reti- Monsieur rerent aprés cela en leur Cabane, sa Compa-& nous, nous prîmes la résolution gnie sesepade ne pas differer notre départ. rent & par-Pour cet effet nous apprêtaines nos chevaux, ce qui surprit beaucouples Sauvages, & particuliement le Chef, qui fit & dit tout ce qui luy estoit possible pour nous empêcher de partir, en nous promettant des femmes, des vivres en abondance, en nous re-

262 Journal Historique

May 1687. presentans les dangers inévitables, tant de la part des ennemis, dont ils estoient environnez, que des chemins mauvais & difficiles, des Bois & Rivieres à passer. Mais enfin nous demeurâmes fermes, & nous luy demandâmes seulement une grace, sur laquelle il y eut bien des difficultez, qui estoit de nous donner des guides pour aller à Cappa, mais enfin, aprés bien de la peine, & des promesses de les bien recompenser, on nous en accorda un qui fut suivi de deux autres.

Toutes choses étant ainsi disposées pour nôtre départ, nous prîmes congé de nos hôtes; nous passâmes par la Cabane de Hiens, que nous embrussames, & ses camarades aussi. Nous luy demandâmes encore un cheval qu'il nous accorda. Il demanda à Monsieur Cavelier une attestation en latin, comme il n'avoit point trempé dans le meurtre de Monsieur

d'un Voyage de l'Amerique. 263 de la Sale, qu'il luy donna, parce qu'il ne pouvoit la luy refuser; & nous nous mîmes en chemin, sans les nommez Larchevêque, & Meunier, qui nous manquerent que, Meude parole, & qui resterent chez nier, Ruter, ces barbares, enchantez du liber- restent partinage où ils estoient plongez. Ainsi nousne nous trouvâmes que le nombre de sept personnes, sçavoir, le Pere Anastase, Messieurs vinrent en Cavelier Oncle & Neveu, le Canada. Sieur de Marle, le nommé Teissier, un jeune homme Parisien nommé Barthelemy, & moy, avec fix chevaux, & les trois Sauvages, qui nous devoient conduire;ce qui estoit bien peu pour une si grande entreprise. Mais nous nous mîmes, & nous nous abandonnâmes à la garde du Seigneur, avec confiance en sa misericorde, qui ne nous délaissa pas.

La premiere journée nous fûmes camper fur le bord de la Riviere, que nous avions depuis

May 1687.

Hiens, Larchevê. mi les Sauvages.

May 1687.

264 Journal Historique peu laissée, & y passames la nuit: le lendemain nous coupâmes des arbres pour faire une espece de Pont ou Planche pour la passer, en donnant nos hardes de main en main, & passer nos chevaux à la nage; manœuvre que nous fîmes souvent, & autant de fois que de là en avant il nous fallut passer des Rivieres sur nôtre route, que nous continuâmes jusques au 29, en trouvant toujours quelque Cabane, & aprés un hameau où nous entrâmes, & dont les habitanș fauvages nous dirent, qu'ils

Nahoudi-s'appelloient Nahoudikhe, & qu'ils

que Nation. estoient alliez des Cenis.

Nous traitâmes quelques vivres avec eux, & le Chef s'offrit de Assony, Na-venir avec nous jusques aux Assony, qui n'estoient éloignez, que rion. d'environ trois lieuës, où il nous conduisit en effet: mais la pluye nous ayant surpris en arrivant, & les Affony n'ayant pas esté avertis, nous n'en fumes pas trop bien reçûs,

d'un Voyage de l'Amerique. 265

On nous conduisit neanmoins à la Cabane du Chef; les anciens furent avertis, ils s'y rendirent, bien Mon-& aprés que nos chevaux furent sieur Cave-déchargez, & nos hardes rangées compagnie. au coin de la Cabane, que le Chef nous avoit marquée, nous leur fimes entendre que nous avions envie d'aller plus loin, pour chercher des marchandises, & leur en apporter, dont ils furent contens. Ils nous presenterent à manger, & les anciens resterent une partie de la soirée avec nous; ce qui nous donna quelque inquiétude, & nous obligea de nous tenir sur nos gardes; cependant la nuit se passa en repos.

Le lendemain les anciens revinrent nous trouver; ils avaient fait preparer des nattes hors la Cabane, & nous firent signe d'y aller, & nous affeoir dessus, ce que nous fîmes , en laissant deux des nôtres pour garder nôtre bagage. Neus leur repetâmes ce que nousavions

May Reçoiven: Juin 1687. dit le soir auparavant; on leur sit quelques presens de haches, coûteaux, rassade, & bagues; Ils nous marquerent estre chagrins de nôtre départ, & nous sirent autant qu'ils purent entendre les obstacles que les autres nous avoient marquez: mais ce sut en vain, & cependant nous restâmes jusques au premier Juin, en traitant toûjours, & faisant provision de vivres autant que nous pouvions.

Le deux nous délogeâmes de cette Cabane, qui nous estoit suspecte, & allâmes à un quart de lieuë dans une autre, dont le Chef nous reçut fort bien. Une vieille, qui estoit sa mere ou l'Intendante de sa Cabane, eut grand soin de nous; nous estions les premiers partagez pour la nourriture, & pour l'entretenir dans cette bonne volonté, nous luy faisions de temps en temps de petits presens, & elle nous épargnoit par ses soins, les vivres dont nous avions provision,

Juin 1687.

Une pluye continuelle nous obligea de rester en ce lieu jusques au 13, pendant nôtre sejour, les Sauvages firent quantité de festins, ausquels nous estions toûjours invitez; & enfin la pluye cessée nous prîmes la resolution de partir, malgré les apprehensions de Monsieur Cavelier Prêtre. Nous les surmontâmes, & prîmes nôtre chemin vers le Nord'est, avec deux Sauvages, qui devoient nous conduire une espace de chemin seulement: mais qui nous quitterent bientost, quelque promesse que nous pussions leur faire; Ils partirent pour retourner chez eux, en nous promettant pourtant de nous revenir trouver: nous campâmes ce soir sur le bord d'un ruisseau.

Le 14, & le 15, nous continuâmes notre route en trouvant souvent des ravines, qui nous fatiguoient beaucoup, parce qu'il

M ij

268 Journal Historique

Juin 1687. falloit décharger nos chevaux pour les faire passer, & empêcher d'enfoncer dans les bouës, & les terres grasses, d'où nous ne les aurions pû retirer, & qu'il falloit pour cela porter sur nos épaules tout nôtre ballotage.

Estant arrestez sur le midy pour faire paître nos cheyaux, comme nous avions accoûtumé, nous apperçûmes nos deux Sauvages Assories, qui revenoient. Ce qui nous réjoüit beaucoup, parce qu'ils avoient l'idée mieux que nous, du chemin que nous devions tenir; on les sit manger, & sumer, & nous nous remîmes en chemin.

Le 16, nous vînmes à une Riviere assez grosse, que nous passames comme la premiere, & aprés cela nous trouvâmes des chemins fort mauvais.

Le 17 un de nos gens s'estant trouvé mal, nous sit differer nôtre départ jusques à midy, que nous continuâmes de marcher en d'un Voyage de l'Amerique. 269 Juin 1687.

passant des ravines, & des Rivieres jusques au 21, que l'un de nos Sauvages s'estant trouvé incommodé, nous obligea de rester au bord d'une Riviere que nous avions passée. L'autre Sauvage, voyant son camarade malade, fut à la chasse, & apporta un chevreuil; car il y en a nombre en cette contrée. Les Sauvages ont l'industrie d'ajuster des testes de ces animaux, dont ils se couvrent & les contrefont, ensorte qu'ils les approchent, & ne manquent gueres leur coup; ils se servent de la même invention pour les poulets d'inde, & d'autre gibier, & les font venir jusques à eux.

Le 22 nôtre Sauvage se trouvant mieux, nous décampâmes par un païs plus commode, & plus beau que celuy que nous quittions; & comme nous nous instruisions, autant que nous pouvions, de nos Sauvages, sur les peuples des environs, & où nous

270 Journal Historique

Juin allions, ils nous nommerent entre 1687.

Cappa Na- autres les Cappa. Sur quoy Mon-

sieur Cavelier nous dit, se souvenir, qu'il avoit entendu nommer cette Nation, a seu Monsieur de la Sale son frere, qui disoit l'avoir

veuë en allant du Canada vers le Missièri, & cela nous donna une

bonne esperance, que nous réissirions dans nôtre découverte.

Le 23, nous trouvant prés d'un Village, que nous cherchions, l'un de nos Sauvages se détacha, pour aller donner avis de nôtre arrivée. Cependant nous passames de belles campagnes, & des prairies bordées de surayes, de tres beaux arbres, où les herbes estoient si hautes, qu'elles incommodoient de telle sorte qu'il falloit frayer le chemin pour passer nos chevaux.

Estant a demi-lieuë du Village, nous apperçûmes un Sauvage monté sur une grande cavale grise avec nôtre Sauvage, qui venoit

d'un Voyage de l'Amerique. 271 audevant de nous; & nous apprîmes que ce Cavalier estoit le Chef du Village, suivi de quelques autres du même lieu. Ce Chefnous témoigna bien de l'amitié à son arrivée; nous luy marquâmes, que nous ne faisions mal à personne, à moins que l'on ne nous attaquât les premiers : Nous le fîmes fumer; aprés quoy, il nous fit signe de le suivre, & nous arrivâmes avec luy au bord d'une Riviere, où ce Chef Sauvage nous fit signe d'attendre, & qu'il alloit avertir

Juin 1687.

Peu de temps aprés ils vinrent une troupe, & nous ayant joint, que font à ils nous firent entendre qu'ils ve- Monsieur Cavelier, & noient pour nous porter en leur ses Compa-Village; nos Sauvages nous firent gnons, les signe que c'estoit la coûtume du les pottant païs, & il fallut nous soumettre, surleur dos. & les laisser faire. Bien que nous fussions embarassez de cette Ceremonie, sept des plus considerables nous présenterent le dos, ou

les anciens.

Accueil

Juin leurs épaules; Monsieur Cavelier, comme le Chef fut le premier, qui prit sa monture, & les autres en firent de même.

Pour moy, qui estoit d'assez belle taille, & de plus, chargé d'habits, d'un fusil, de deux pistolets, du plomb, de la poudre, d'une chaudiere, & d'autres nippes, je chargeois assurément mon porteur autant qu'il luy en falloit; & parce que j'estois plus grand que luy, & que mes jambes auroient touché à terre, deux autres Sauvages me les soutenoient; ainsi j'avois trois porteurs. D'autres Sauvages prirent nos chevaux pour les conduire, & nous arrivâmes en ce ridicule équipage au Village. Nos porteurs qui avoient fait un grad quart de lieuë, avoiet bon besoin de repos, & nous d'être délivrez de nos montures, pour rire en nôtre particulier; car il falloit bien se garder de le faire devant eux.

Sitost que nous fûmes arrivez à

d'un Voyage de l' Amerique. 273 la Cabane du Chef, où nous trouvâmes plus de deux cents personnes, venuës pour nous voir, & remonies de que nos chevaux furent déchargez; les anciens nous firent entendre, que c'estoit la coûtume de laver les étrangers à leur arrivée; mais que comme nous estions habillez, qu'ils nous laveroient seulement le visage : ce que fit un ancien avec de l'eau claire qu'il avoit dans une espèce de terrine, & il nous lava seulement le front.

Juin cet accueil.

Haran-

Aprés cette seconde ceremonie, le Chef nous sit signe de nous gues des asseoir sur une espece de petit Sauvages. échafaut élevé d'environ quatre piez de terre, fait avec du bois, & des cannes, où estant, les Chebs des Villages au nombre de quatre, vinrent nous haranguer, les uns aprés les autres. Nous les écoutames avec patience, quoique nous n'entendissions rien à ce qu'ils nous disoient, bien ennuyez de leur longueur, & encere plus de

274 Journal Historique l'ardeur du Soleil, qui frapoit à

plomb sur nous.

Juin

Ces harangues finies, qui n'êtoient autre chose, que pour nous assurer que nous estions les bien venus, nous leur simes entendre que nous allions en nôtre païs, avec dessein de revenir bientost, pour leur apporter des marchandises, & tout ce qu'ils auroient besoin.

Nous leur fîmes aprés les prefens accoûtumez, de haches, de coûteaux, de rassade, éguilles & épingles pour leurs femmes, en leur disant, que quand nous reviendrions, nous leur en donne-

rions davantage.

Nous leur simes encore entendre, que s'ils vouloient nous donner quelque blé ou farines, que nous leur donnerions autre chose en échange, ce qu'ils nous accor-

Les Citrouilles sen derent. Il nous firent ensuite donfans companer à manger de la Sagamité, du
rasson, meilleurs en ce pain, des féves, des citrouilles "
pais la qu'ibon besoin, n'ayant presque tous

d'un Voyage de l'Amerique. 275 rien mangé de la journée, les uns par necessité, les autres par dévotion, comme Monsieur Cavelier, qui avoit voulu observer le jeune de la veille de Saint Jean, dont il portoit le nom.

Le 24, les anciens se rassemblerent en nôtre Cabane, nous leur fimes entendre qu'ils nous feroient plaisir, de nous donner des guides, pour nous conduire au Village des Cappa, qui estoit fur nôtre route. Mais au lieu de nous l'accorder, ils nous prierent avec beaucoup d'instance, de rester avec eux, pour aller à la guerre contre leurs ennemis, ayant entendu dire merveille de nos fusils, ce que nous leur promîmes de faire à nôtre retour, qui seroit en bref, & ils en parurent contens.

Ainsi nôtre esperance s'augmentoit, mais la joye que nous en concevions, sut interrompuë par un accident suneste qui nous arri-

Juin 1687. 276 Journal Historique va. Monsieur de Marle l'un des plus considerables de nôtre Compagnie, ayant déjeûné, voulut s'aller baigner dans la Riviere que nous avions passée le jour précedent, & comme il ne sçavoit pas nager, il fut trop avant, & se trouva dans un certain enfonce-

meste de M. de Marle. qui se noya.

Mort fu- ment, dont il ne se put retirer & se noya malheureusement. Le jeune Cavelier, qui avoit entendu, que Monsieur de Marle alloit se baigner, courut aprés luy; en approchant de la Riviere, il vit qu'il se noyoit, il retourna en courant promptement pour nous le dire; nous allâmes avec vîtesse, avec une troupe de Sauvages, qui y furent plûtost que nous; mais trop tard; Quelques uns d'eux plongerent, & le tirerent mort du fond de l'eau.

Nous l'apportaines à la Cabane en versant bien des larmes, les Sauvages furent Compagnons de nôtre douleur, & nous luy rendî-

d'un Voyage de l'Amerique. 277 mes les derniers devoirs, en faisant les Prieres accoûtumées; aprés quoy il fut enterré dans un petit champ derriere la Cabane: & comme durant cette trifte ceremonie, nous prions Dieu en lisant dans nos Livres, particulierement Monsieur Cavelier, & le Pere Anastase, les Sauvages nous regardoient avec admiration, de ce que nous parlions, en regardant nos feuillets, & nous tachâmes de leur faire comprendre, que nous prions Dieu pour le mort, en leur montrant le Ciel.

Juin 1687.

Nous devons rendre ce témoi-Humanité gnage à ces bonnes gens, que leur des Sauva-humanité parut singuliere dans ges. ce triste accident, par les marques sensibles qu'ils donncrent par leurs actions, & par tout ce qu'ils purent, de la part qu'ils prenoient à nôtre douleur : ce que nous n'aurions pas rouvé en bien des endroits de nôtre Europe.

Pendant le petit séjour que

Fournal Historique 278

Juin 1687. Femme Sauvage qui porte tous les mapics de blé sur le tomde Marle.

nous sîmes en cet endroit, nous nous apperçûmes d'une ceremo-, nie, que faisoit la femme du Chef; c'est qu'elle alloit tous les matins tins des é-porter dans une petite bannette, ou corbeille, des épics de blé bean de M. groullé sur la fosse de feu Monsieur de Marle, sans en pouvoir penétrer la raifon. Nous sçûmes avant que partir, que les Villages au nombre de quatre Alliez de

Natsohos, nos hôtes se nommoient, Assony, Nachitos, & Natsohos, Nachitos & Cadodaguio. Cadolaguio. Nations.

Le 27, ayant entendu dire aux Sauvages, que nous trouverions des Canots pour passer une Riviere, qui estoit sur nôtre route, le Pere Anastase & moy fumes pour voir si ce qu'ils nous disoient estoit vray; nous trouvâmes, que cette Riviere estoit un des bras de celle que nous avions passée, dont le courant estoit beau, & navigable, & nous vîmes en effet quelques Canots, dans l'un defquels les Sauvages nous porterent

d'un Voyage de l'Amerique. 279 de l'autre côté, où nous fûmes pour voir si le débarquement de nos chevaux seroit facile. Nous trouvâmes un endroit fort bon, dont à nôtre retour, nous fîmes nôtre rapport à Monsieur Cavelier, qui se trouvant fort incommodé par des douleurs survenuës aux piez, nous obligea de séjour-

ner jusques au trente.

Juin 1687.

Cependant nous eûmes quantité de visites des Sauvages, tant vieux que jeunes, de l'un & l'autre sexe; il vint jusques à des Chefs de la Nation appellée famquo, Janic, pour nous voir, avec lesquels Nation. nous eûmes souvent des converfations muettes, & tous les soirs les femmes accompagnées de quelques Guerriers, ayant leur arc, & leurs fléches, venoient dans nôtre Cabane, chanter d'un chant lugubre, accompagné de larmes; Ce qui nous auroit fait de la peine, si nous n'avions pas veu auparavant cette même ceremonie,

280

Juin 1687.

& appris, que ces femmes viennent ainsi dans la Cabane du Chef, le prier en chantant, & pleurant, de prendre vengeance de ceux qui ont tué leurs maris, ou parens dans les guerres passées, comme je l'ay ci-devant dit. Au reste les mœurs, & les coûtumes de cette Nation, estant à peu prés semblables aux Cenis, je les passe sous silence.

Le 29 au soir nous avertîmes le Chef, que nous partirions le lendemain, nous luy sîmes quelques presens en particulier, & à sa semme de même, parce qu'elle avoit eu soin de nous, & nous nous mîmes en chemin. Le 30, le Chef suivi de plusieurs autres Sauvages, que nous trouvions dans des Cabanes sur nôtre route, nous vinte, que nous passames dans des Canots, & nos chevaux à la nage. Cela fait nous prîmes congé de nos conducteurs, à qui nous don-

d'un Voyage de l'Amerique. 281 nâmes quelque brasses de rassade pour leurs femmes, & le Chef voulut nous conduire jusques au

Juin 1687.

premier Village. Nous trouvâmes sur nôtre route une Cabane, ou nôtre conducteur nous fis arrester; on nous y donna à manger; nous poursuivimes nôtre chemin ensuite, jusques à un Village nommé Cadodaquio, nous y fûmes conduits en la Cabane du Chef, qui nous reçut humainement, & qui estoit amy de l'autre qui nous avoit conduit; il fallut décharger nos chevaux, pour séjourner: nous sîmes entendre à ce Chef, que nous avions besoin de vivres, il en parla aux femmes, qui nous apporterent quelques farines, que nous payames en rassade, & le Chef qui nous avoit conduit, prit congé de nous.

Comme nôtre dessein n'estoir pas de demeurer long-temps en ce lieulà, nous avions demandé Juin 1687.

auChef quelqu'un pour nous conduire vers le Village nommé Cahainihoua, qui estoit sur nôtre chemin. Il arriva heureusement qu'il y avoit quelques hommes, & quelques femmes de ce lieulà, & qui estoient venus pour avoir du bois propre à faire des arcs, à cause que les arbres, dont on les fait, sont en quantité dans lesenvirons du lieu où nous étions. On leur fit entendre la chose, ils nous marquerent estre bien aise de nous accompagner. Et dans la conversation, que nous eûmes avec eux, ils nous firent comprendre qu'ils avoient vû des gens faits comme nous, qui avoient des fusils & une maison, & qu'ils avoient connoissance des Cappa: ce qui nous donna bien de la joye; Et parce qu'ils ne devoient partir que dans deux jours, nous nous resolûmes de les attendre.

Nous remarquâmes en ceux-ey, & en ceux où nous estions logez,

d'un Voyage de l'Amerique. 283 de la difference du langage des Cenis, & quelques ceremonies particulieres, dont l'une est, que particuliequand les femmes ont leur in-res de Cado-daquio. commodité, elles sortent de la

Cabane du mary, & se retirent à part dans des Cabanes destinées pour cela, desquelles personne n'approche, à peine d'estre estimé immonde. Ces femmes sont encore plus défigurées sur le visage, que celles que nous avions veües; car elles font plusieurs rayes sur le visage, au lieu que les autres n'en ont qu'unc. Elles se parent d'un petit floccon d'un poil fin, de couleur rouge, qu'elles s'attachent aux oreilles, comme des pendans: elles ne sont pas mal faites d'ail-

leurs, & (soit femmes ou filles) elles ne sont pas de ces cruelles, qui font long-temps soupirer leurs amans. Leur approche n'est pas difficile, & la recompense n'est

pas éloignée du petit present.

Juillet Manieres 284 Journal Historique

Juillet

Les hommes ont les cheveux courts, comme un Capucin. Ils les frottent avec une certaine huile ou graisse, en les tortillant en limaçon, & puis ils jettent dessus du duvet de signe teint en rouge, en maniere de poudre, & cela se fait quand ils veulent se mettre sur leur propre, & paroître aux assemblées; ils aiment beaucoup leurs enfans, & le châtiment qu'ils leur donnent, c'est seulement de leur jetter de l'eau, sans les injurier ni les battre.

Les Sauvages qui estoient de Cahainihoisa, & qui devoient nous y conduire, ne se trouvant pas prests de partir le mercredy 2° Juillet, comme ils avoient promis; il se presenta un jeune Sauvage, qui nous dit, qu'il nous y meneroit bien, & nous partîmes avec luy, en faisant toujours route au Nord'est; Nous côtoyâmes presque toûjours la même Riviere que nous avions passée, que nous

d'un Voyage de l'Amerique. 285 trouvâmes fort belle, & navigable, & bordée de tres beaux bois de differentes especes.

Juiller 1687.

Nous n'avions fait qu'environ une lieuë, quand nôtre conducteur Sauvage nous fit entendre qu'il avoit oublié un morceau de peau dure passée pour se faire des souliers, qu'il alloit querir, qu'il reviendroit nous trouver, & il nous montra de la main, la route qu'il falloit tenir à peu prés, en nous disant que nous trouverions bientost une Riviere.

Le changement subit de ce Sauvage, nous surprit & nous embarassa; mais ensin nous pour suivimes nôtre chemin, & nous trouvâmes bientost la Riviere, dont il nous avoit parlé, qui estoit fort belle, & profonde: Nous la passames le lendemain avec une espece de Cajeu, que nous simes avec bien du travail & de la peine, & nos chevaux à la nage. Quelque temps aprés avoir passé, nous vî-

286 Journal Historique

Juillet 1687 mesvenir les Sauvages, qui avoient promis de nous accompagner, qui furent bien aifes de trouver nôtre Cajeu, pour passer comme ils sirent la même Riviere, & nous continuâmes nôtre route ensemble.

Les 4,5, & 6, nous en simes de même, & traversames un fort beau païs, mais coupé de quantité de ruisseaux, de ravines, & de Rivieres; Nous trouvames beaucoup de chevreuils, de poulets d'inde, & autre gibier, dont nos Sauvages firent bonne chasse,

Le 6, estant arrestez sur le bord d'une Riviere, pour manger, nous entendîmes le son de quelques grelots ou sonnettes. Ce qui nous ayant fait regarder autour de nous: nous apperçûmes un Sauvage, ayant une lamme d'épée nuë à la main, ornée de plumages do disferentes couleurs, & deux gros grelots, qui faisoient le bruit que nous avions entendu.

d'un Voyage de l'Amerique. 287 Il nous fit signe de l'approcher, & nous fit entendre qu'il estoit deputé par les anciens du Village où nous allions, pour venir audevant de nous; Il nous fit bien des caresles. Je remarquay que cette lamme estoit Espagnole, & qu'il se faisoit un plaisir de faire sonner

Tuilter 1687.

ces grelots. Ayant fait une demie lieuë, ou Arrivée de environ avec luy, nous vîmes une Monsieur Cavelier, & douzaine d'autres Sauvages, qui de satroupe venoient aussi audevant de nous, chez les Caqui nous firent bien des caresses, & nous conduisirent au Village, en la Cabane du Chef, où nous trouvâmes des peaux d'ours paslées étendues, sur lesquelles on nous fit asseoir: on nous y servit à manger, & les anciens, qui nous y attendoient, furent servis ensuite, & les femmes vinrent en foule nous voir.

Le7, les anciens vinrent nous rendre visite, & nous apporterent deux peaux de bœuf, quatre

haymaho.

Juillet 1687. peaux de loutre, une peau blanche de chevreuil, le tout fort bien passe, & quatre arcs; Et cela en reconnoissance du present que nous leur avions auparavant fait. Le Chef & un autre revintent quelque temps aprés, & nous apporterent deux pains, les plus beaux, & les meilleurs que nous cussions encore vû; Ils sembloient estre cuits dans un four, & neanmoins, nous n'avons point remarqué chez aucuns d'eux, qu'ils eussent des fours. Ce Chef resta quelques heures avec nous, il marquoit avoir beaucoup d'efprit, & de prudence, & entendoit facilement nos signes, qui estoient nôtre langage ordinaire. Il se retira aprés avoir donné ordre à un petit garçon, de nous apporter tout ce que nous aurions besoin.

Ceremonie du Calumet.

Sur le soir, nous cûmes une ceremonie, que nous n'avions pas encore veuë. Une troupe d'An-

iens

d'un Voyage de l'Amerique. 289 ciens suivis de quelques jeunes & de quelques femmes, vinrent en corps, & en chantant à pleine gorge prés de nôtre Cabane. Celuy qui marchoit le premier portoit un Calumet \* garny de dif- \* C'est une ferens plumages : ayant chanté bac, qui a la quelque temps devant nôtre Ca-queuë sort bane, ils entrerent en continuant ongue. leurs chansons, pendant environ un quart d'heure, aprés cela ils prirent Monsieur Cavelier Prêtre, comme nôtre Chef, le menerent hors la Cabane en Ceremonie, en le soutenant sous les bras. Quandils furent dans une place, qu'ils avoient preparée, l'un d'eux luy mit une grosse poignée d'herbe fous les piez; deux autres porterent de l'eau claire dans un plat de terre, dont ils luy laverent le visage, aprés quoy on le fit asseoir

Juillet 1687.

effer. Lorsque Monsieur Cavelier fut assis, les anciens prirent leurs pla-

sur une peau preparée pour cet

Juillet

ces assis autour de luy, & le Maître des Ceremonies, planta deux petites fourchettes de bois, sur lesquelles ayant mis un travers, le tout teint en rouge, il étendit sur tout cela une peau de bœuf passée, & puis encore une de chevreuil passée en blanc, & mit ensuite le Calumet dessus.

Le chant recommença ensuite; les femmes se mélerent dans cette musique, & le concert sut embelly, par des callebasses vuides, dans lesquelles il y avoit du gros gravier pour faire du bruit, que les Sauvages battoient de mésure pour s'accorder à la cadence du cœur!; & ce qui estoit de plus plaisant: C'est qu'un d'eux se plaça derriere Monsieur Cavelier pour le soutenir, pendant qu'il le saisoit branler en dandinant d'un côté à l'autre, par des mouvemens mesurez à la même cadence.

Ce concert n'estoit pas encore fini, quand le Maître des Cered'un Voyage de l'Amerique. 291

Tuillet 1687.

monies amena deux filles, l'une portant une espece de collier, & l'autre la peau d'un loutre , qu'elles placerent sur les fourchettes aux côtez du Calumet. Aprés cela, il les fit asseoir aux côtez de Monsieur Cavelier, d'une maniere qu'elles se regardoient l'une & l'autre, leurs jambes étenduës, & entrelacées, sur lesquelles le même Maître du Ceremonial, ajusta celles de Monsieur Cavelier, de telle maniere, que ses jambes estoient dessus, & croisoient celles des deux filles.

Pendant qu'on estoit occupé à cette action, un ancien attacha une plume teinte au derriere de lateste de Monsieur Cavelier, en la liant avec ses cheveux. Le chant cependant continuoit toûjours, ensorte que Monsieur Cavelier ennuyé de la longueur, & de plus honteux de se voir en cette posture ajusté entre deux filles, sans sçavoir à quel dessein;

192 Journal' Historique

Juillet 1687. nous fit signe d'avertir le Chef; auquel ayant fait entendre qu'il se trouvoit mal, aussitost deux le prirent sous les bras, le ramenerent en la Cabane, & luy sirent signe de reposer: c'estoit sur les neuf heures du soir, & les Sauvages passerent toute la nuit à chanter, de sorte qu'il y en avoit qui n'en pouvoient plus.

Le jour venu ils vinrent retrouver Monsieur Cavelier, le ramenerent hors la Cabane avec la même ceremonie, & le firent afseoir en chantanttoûjours. Ensuite le Chef des Ceremonies prit le Calumet, qu'il remplit de tabac, l'alluma, & le presenta à Monfieur Cavelier: mais en se reculant, & avançant fans le luy donner, jusques à six fois; le luy ayant enfin mis entre les mains, Monsieur Cavelier sit semblant de sumer, & le leur rendit. Ils nous firent tous fumer ensuite, & puis fumerent tous aussi à leur tour,

s. Juilles 1687.

Sur les neuf heures du matin, le Soleil devenant fort chaud, & Monsieur Cavelier ayant la teste nuë, témoigna en estre incommodé. Ils cesserent enfin leur chant, le reconduisirent en la Cabane, prirent le Calumet, le mirent dans un étuy de chevreuil, avec les deux fourchettes, & le travers de bois rouge; & l'un des anciens l'offrit à Monsieur Cavelier, en l'assurant qu'il pouvoit aller par toutes les Nations qui leur estoient alliées, avec cette marque de paix, & que nous serions bien reçûs par tout; & ce fut où nous vîmes pour la premiere fois le Calumet de paix, n'en ayant eu aucune connoissance, comme l'ont écrit quelques uns. Cette Nation se nomme Cahaynohoiia.

Comme ces sortes de Ceremonies ne se sont par les Sauvages, que dans l'esperance d'avoir quel-

Niij

Juillet 1687. que present; & que d'ailleurs nous avions observé, que quelques uns d'eux s'estoient retirez, ne paroissant pas trop contens, peut-estre à cause de ce qu'on avoit interrompuleur ceremonie, nous trouvâmes à propos de leur donner encore quelque chose; & je sus chargé de leur porter une hache, quatre coûteaux, & quelques brasses de rassade, ce qui les contenta.

Nous leur fîmes voir ensuite les experiences de nos armes, dont le bruit, & le feu les épouventoit. Ils nous solliciterent fort de rester avec eux en nous osfrant des semmes, & tout ce que nous aurions besoin. Pour nous en désaire nous leur promîmes de revenir, & que nous allions querir des marchandises, des armes & des outils, dont nous manquions pour aprés rester avec eux.

Le 9 & 10 se passerent en visites. Et nous apprîmes de l'un d'un Voyage de l'Amerique. 295 Juiller 1687.

d'eux que nous n'estions pas fort éloignez d'une grande Riviere qu'il me dépeignit sur le sable avec un bâton, à laquelle il donnoit deux branches; & en même temps il prononça le mot de Cappa, qui comme je l'ay dit, est une nation voisine du fleuve Missicipi: Nous ne doutâmes plus que nous estions enfin proches de ce que nous cherchions depuis si long-temps. Nous priâmes les anciens de nous donner des hommes pour nous conduire, & que nous les recompenserions bien; ce qu'ils accorderent; & nous partîmes le onze, au grand regret de ces bonnes gens qui nous avoient traitez si humainement.

Nous fimes plusieurs routes, dont nous aurions eu peine de nous tirer, si nous n'avions pas eu des guides, & nous marchâmes, jusques au 12, qu'un de nos conducteurs fit le malade, en marquant qu'il vouloit s'en retour-

296 Fournal Historique

Juillet 3687. ner; mais ayant veu que nous paroissions ne pas nous en soucier, ce que nous faisions exprés, il tint conseil avec son camarade, & nous vint dire qu'il estoit guery; on le sit sumer & manger, & nous continuâmes nôtre chemin le 13, que nous trouvâmes sort mauvais & dissicile.

Le 14, nos Sauvages ayant veu des pistes de bœufs témoignerent vouloir en aller tuer pour manger de la viande, ce qui nous fit arrester pendant deux ou trois heures. Nous preparâmes de la Sagamité, en attendant pour nos chasseurs, qui revinrent chargez de viande, dont nous fimes cuire partie que nous mangeâmes avec grand appetit, Nous continuâmes aprés nôtre chemin jusques au 18, & tuâmes sur nôtre route trois bœufs & deux vaches, ce qui nous obligea d'arrester pour profiter de nos viandes, & les faire boucanper.

Juillet 1687.

La nuit du 19 au 20, un de nos chevaux s'estant détaché, fut enlevé par les Sauvages, ou perdu dans les bois. Cela ne nous empêcha pas de partir, quoique chagrins de cette perte, & nous continuâmes jusques au 24, que nous rencontrâmes une troupe de Sauvages avec des haches, qui alloient querir des écorces pour couvrir leurs Cabanes. Ils furent surpris de nous voir: mais leur ayant fait figne d'approcher, ils vinrent, nous carefferent, & nous firent present de quelques melons d'eau qu'ils avoient. Ils remirent la partie d'aller chercher de l'écorce à une autre fois, & se mirent en route avec nous; & comme l'un de nos guides s'estoit détaché le matin pour aller donner avis de nôtre arrivée au prochain Village, nous trouvâmes d'autres troupes de Sauvages, qui venoient nous devancer, & qui nous firence bien des caresses.

298 Fournal Historique

Juillet 1687.

Nous nous arrestâmes dans une de leurs Cabanes qu'ils appellent desert, en ce qu'elles sont au milieu de leurs champs & de leurs Jardins; nous y trouvâmes plusieurs femmes qui avoient apporté du pain, des citrouilles, des féves, des melons d'eau, qui est un fruit propre à désalterer, sa chair n'estant à proprement dire que de l'eau.

Arrivée de Monfieur Cavelier CATHCEB.

Nous nous remîmes ensuite en chemin pour nous rendre au Vilchez les Ac-lage, & nous trouvârnes sur la route des bois tres agreables, où il y avoit quantité de cedres fort beaux, & joignîmes une Riviere, qui estoit entre nous & le Village, d'où regardant à son bord opposé, nous découvrîmes enfin une grande Croix, & un peu plus loin une maison bastie à la maniere de France.

Croix plantée au bord d'une Riviere.

> On peut s'imaginer qu'elle joye interieure nous inspira ce signe de nôrre salut. Nous nous mîmes

d'un Voyage de l'Amerique. 299 à genoux en levant les mains & les yeux au Ciel, pour remercier la bonté Divine, de nous avoir si heureusement conduits: car nous ne doutions pas que ce ne fussent des François que nous trouverions de l'autre côté, & qu'ils estoient Catholiques, puisqu'ils

Tuillet 1687.

avoient des Croix. En esset nous estant un peu ar- Habitation restez sur le bord de cette Rivie- Françoise. re, nous vîmes plusieurs petits Canots qui venoient à nous, & deux hommes habillez, qui fortoient de la maison que nous avions apperçuë, qui au moment qu'ils nous virent, tirerent chacun un coup de fusil pour nous saluer. Un Sauvage Chef du Village, qui estoit avec eux, en avoit fait de même, & avoit même commencé : Nous ne manquâmes pas de rendre ce salut par la décharge de toutes nos armes.

Aprés avoir passé la Riviere, & que nous nous fumes tous joints,

NVI

Juillet 1687.

500 Journal Historique nous nous reconnûmes pour François les uns les autres. Ceux-cyestoient les Sieurs Couture Charpentier, & de Launay tous deux

Tonty Co-mandant du

Monsseur de Rouen, que Monsseur de Tonty Commandant au fort de Saint fort Louis. Louis chez les Islanois, avoit laissez dans ce poite, lorsqu'il descendit le Missicipi, pour chercher des nouvelles de Monsieur de la Sale; & la Nation où nous estions arrivez, se nommoit les Accancea.

Monfieur Cavelier, & sa troupe arrivent l'habitation Françoile chez les Acca cea.

Il seroit difficile d'exprimer la joye des uns & des autres. La nôtre estoic indicible, en ce que nous avions enfin trouvé, ce que nous avions tant défiré, & que l'esperance de retourner en nôtre cher**e** patrie, estoit en quelque façon assurée par cette heureuse découverte. Les autres estoient contens de voir des personnes, qui devoient leur apporter des nouvelles du Chef, de qui ils attendoient la fin, & la confommation de ce qu'il leur avoit promis. Mais la d'un Voyage de l'Amerique. 301 mort funeste que nous leur apprîmes de Monsieur de la Sale, les attrista jusques aux larmes, & l'histoire tragique de ses travaux, & de ses malheurs, les rendit comme inconsolables.

Juillee 1687.

Nous fûmes conduits à la maifon, où tout nôtre bagage fut porté fidélement par les Sauvages; La foule de ces peuples, tant hommes que femmes, fut grande, & aprés qu'elle fut passee, nous en vinsmes aux circonstances de nos histoires; La nôtre sut exposée par Monsieur Cavelier, auquel on rendit les honneurs du Chef, dont il estoit le frere.

Nous apprîmes d'eux, qu'ils avoient esté envoyez six, par Monfieur Tonty, au retour du voyage qu'il avoit fait au bas du sleuve Colbert ou Missicipi. suivant les ordres que luy en avoit envoyé seu Monsieur de la Sale à son départ de France, & que ledit Sieur Tonty, leur avoit donné celuy de

302 Journal Historique

Juillet 1687. bâtir ladite maison; Que n'ayant point eu de nouvelles depuis dudit Sieur de la Sale, quarre d'entr'eux estoient retournez au fort des Islinois, retrouver Monsieur Tonty.

Islineis, Na-

Enfin il fut arresté entre nous d'aller au plûtost vers les Islinois, &de cacher auxSauvages la mort de Monsieur de la Sale, pour les retenir toûjours en crainte, & dans le respect, pendant que nous irions par les premiers Vaisseaux, qui partiroient du Canada en France, pour instruire la Cour de ce quis'estoit passé, & en obtenir du secours. Cependant le Chef des Sauvages nous vint inviter à manger: nous trouvâmes des nattes étendues pour nous asseoir, & tout leVillage assemblé pour nous voir.

Nous leur sîmes entendre, que nous venions d'avec Monsieur de la Sale, lequel avoit un établissement dans le Golphe de Mexique; d'un Voyage de l'Amerique. 303 Juillet 1687.

que nous avions passé quantité de Nations, que nous leurs nommâmes, & que nous allions au Canada pour avoir des marchandises; que nous reviendrions par le bas de la Riviere; que nous amenerions du monde, pour les défendre de leurs ennemis, & ensuite nous établir avec eux: que les Nations par où nous avions passé, nous avoient donné des hommes pour nous conduire, & que nous leur demandions la même grace avec quelques Canots, & des vivres, & que nous recompenserions nos guides, & payerions ce qu'ils nous fourniroient.

La commodité d'un interprette que nous avions, nous donna lieu de nous faire entendre facilement; & le Chef répondit à nos propositions, qu'il alloit envoyer des hommes aux autres Villages, pour leur faire sçavoir nos pretentions, & pour déliberer avec cux, de ce qu'ils auroient à faire 304 Journal Historique

Juillet sur ce sujet. Qu'au reste ilsestoient fort surpris de ce que nous avions tant passe de Nations, sans avoir esté arrestez ou tuez, veu le pe-

tit nombre que nous estions. Le discours fini, ce Chef nous fit servir à manger, de la viande boucannée, du pain de blé d'inde de plusieurs façons, & des melons d'eau: il nous fit fumer ensuite; aprés quoy nous retournâmes à la maison, où délivrez de rous ces embaras, nous nous instruisimes. à loisir les uns & les autres de nos affaires, & nous apprimes que ces peuples aspiroient grandement au retour de Monsieur de la Sale; ce qui nous confirma dans la necessité de cacher sa mort. Nous considerâmes la situation de ce poste, & fumes informez de la nature du pais, & des mœurs de ces peuples, sur lesquels je feray les remarques suivantes.

Cette maison est bastie de piéces de bois de cedre, les unes sur

d'un Voyage de l'Amerique. 305 les autres, & arrondie aux encoi-Tuillet 1687. gnures, sa couverture est d'é-Descripcorce; sa situation est sur une pe-tion de l'hatite hauteur, à demy portée du bitation Françoise, Village, & dans un païs abon-chez les dant en toutes choses. Les cam- 4ccansea, pagnes qui sont d'un côté, sont du païs qui l'environne. garnies de bœufs, de chevreuils, cerfs, biches, coqs d'indes, outardes, cygnes, canards, cercelles & autregibier.

Les arbres produisent des fruits en quantité, & sont assez bons, comme pesches, prunes, mures, raisins & noix: ils ont du fruit qu'ils appellent piaguimina, approchant de nos nessles, mais plus délicat, & bien meilleur; ceux qui sont prés des Rivieres, comme est cette maison, ne manquent point de poissons de toutes sortes, & ils ont le blé d'inde, dont ils font de tres bon pain: il y a au reste de tres belles campagnes mélangées de bois de plusieurs especes, comme je l'ay déja dit.

306 Journal Historique

Juillet
1687
Mœurs &
manieres
des Accan-

La nation des Accancea, est composée de quatre Villages. Le premier nommez Otsotchoue, duquel nous estions proche, le deuxiéme Toriman, tous deux situez sur la Riviere, le trosiéme Tonginga, & le quatriéme Cappa, sur le bord du Missieipi. Ces Villages sont bâtis d'une autre maniere, que ceux que nous avions veus jusques alors, en ce que les Cabanes qui font quant aux matereaux semblables, & en dôme par dessus, font longues & couvertes d'écorce d'arbre, & si grandes qu'il y peut tenir dans plusieurs jusques à deux cens personnes, en plusieurs familles.

Ils ne sont pas si propres que les Cenis ni les Assonis, dans leurs demeures, en ce qu'ily en a une partie qui couchent à terre, n'ayant sous eux que quelques nattes ou quelque peau passée. Quelques uns cependant sont plus proprement; mais generalement, non.

d'un Voyage de l'Amerique. 307 Pour tout meuble ils ont quelques poteries de terre, & des plats de bois en ovale, qui sont fort propres, & dont ils trasiquent.

Juillet 1687.

Ce peuple est fort bien fait & agile; les femmes sont belles, ou du moins mieux faites que celles des derniers Villages où nous avions passé: Ils font des Canots tout d'une pièce, qui sont bien tavaillez: ils sont au reste tres sidelles, bonnes gens, & guerriers comme les autres.

Le 25, les Anciens assemblez, Les Acvinrent nous voir, & proposerent nent la Ceau Sieur Coûture, qu'ils avoient remonie du
dessein de chanter & danser le Monsieur
Calumet: parceque les autres l'a- Cavelier,
voient chanté les uns à feu Monsieur de la Sale, & les autres à
Monsieur Tonty; qu'ainsi il estoit
raisonnable qu'ils sissent la même
chose pour avoir un fusil aussi
bien que les autres; Monsieur Cavelier en fut averti, & il fallut y

308 Fournal Historique

Juillet 1687. consentir pour contenter ces Sauvages dont nous avions besoin.

La Ceremonie commença par Monsieur Cavelier, qui fut mené sous les bras, & assis sur une peau hors la Cabane: les fourchettes, les peaux mises par dessus pour honorer le Calumet, le chant fût poussé à outrance, tant par les hommes que par les femmes, & toutes les autres ceremonies furent observées, ainsi que je les ay ci-devant rapportées. De forte que Monsieur Cavelier en estant ennuyé, il fit dire au Chef qu'il estoit incommodé, & le pria que l'on mit son neveu à sa place: ce qui fut fait, & ils passerent la nuit à chanter : le matin venu, ils firent encore quelques ceremonies inutiles à raconter.

La feste sinie par la sumée que chacun sit au Calumet, les Sauvages le prirent avec des peaux de bœuss, de loutres, & de chevreuil passées, avec un collier de

d'un Voyage de l'Amerique. 309 coquillage qu'il porterent à la 1087.

Tuillet

maison, & nous leur donnâmes un fusil, deux haches, six coûteaux, cent coups de poudre, autant de balles, & quelques brafses de rassade pour les femmes. Et comme le Chef avoit averti les autres Villages de nôtre arrivée; leurs députez vinrent nous voir; on les regala dans la maison, on leur proposa nôtre dessein comme nous avions fait au Chef; ils révérent quelque temps; tinrent aprés une espece de conseil entr'eux, qui dura peu sans parler, & convintent aprés de nous donner ce que nous demandions, qui estoit un Canot, & un homme par chaqueVillage pour nous conduire, moyennant la recompense promise, & ils allerent ensuite dans la Cabane du Chef du Village.

Le 27, le Chef & les Anciens se rassensblerent pour déliberer de nouveau sur ce que nous leur Juillet 1687.

Journal Historique demandions; la longueur du chemin les faisoit craindre pour ceux qui devoient nous conduire. Mais enfin les ayant rassurez par nos raisons, & eux ayant révé encore quelque temps, ils accorderet nos demandes, nous leur fimes encore quelque present, & promesse de bien recompenser nos guides, & nous nous disposâmes à partir. Le petit Barthelemy Parisien, nous ayant témoigné qu'il seroit bien aise de rester en cette habitation, parce qu'il n'estoit pas des plus. robustes, nous le mîmes entre les mains du S'Couture. Nous recommandâmes à ceux que nous laifsions ence lieu, le secret de la mort de M. de la Sale; nous leur promîmes de leur envoyer du secours, & leur laissames nos chevaux qui leur estoient d'une grande utilité pour aller à la chasse, nous leur donnâmes encore 15 à 16 livres de poudre, huit cents balles, trois cents pierres à fusil, vingt-six coûteaux, dix haches, deux ou trois

d'un Voyage de l'Amerique. 311 livres de rassade; Monsieur Cavelier leur laissa partie de son linge, dans l'esperance de se trouver bientôt dans un lieu où il pourroit en avoir d'autre, & chacun d'eux s'estant reconcilié avec le Seigneur par le Sacrement de la Peniterice, nous prîmes congé de tous, à l'exception du Sieur Couture, qui vint nous conduire.

Tuiller 1687.

Nous nous embarquâmes dans un Canot d'un des Chefs où nous estions bien vingt personnes, tant hommes que femmes,& nous arrivâmes sans peine à un Village, appellé Toriman, parceque nous Toriman descendions la Riviere. Nous fûmes bien reçus en la Cabane du Chef, & traitez comme chez les autres. Nous proposâmes à ceuxcy, ou plûtost nous leur demandâmes la confirmation de ce qui nous avoic esté accordé par les autres, & ils nous remirent au lendemain: car ils ne font rien sans confeil, & comme nous avions

Juillet 1687. emporté de la maison des François un sac de ble d'inde, nous priâmes le Chef de le faire piler par leurs semmes, en leur donnant quelque chose, & aussitost il sit signe à ses estassers d'en aller querir, & ils parcirent aussitost.

Ces Officiers estoient au nombre de sept ou huit, toujours autour de luy, tout nuds, & barbouillez, les uns d'une façon, & les autres de l'autre; chacun d'eux avoit trois ou quatre callebasses ou gourdes attachées à une ceinture de cuir autour d'eux, dans lesquelles il y avoit de petits cailloux,&furle derriere pendoit aussi une queuë de cheval, enforce que quand ils couroient, les gourdes faisoient un cliquetis, & la quauë portée au gré du vent, avoit toute son étenduë, & on ne pouvoit rien voir de plus risible; mais il falloit bien se garder de faire aucun semblant de rire.

Pendant le reste de la journée nous

d'un Voyage de l'Amerique 313 nous fûmes voir avec le Sieur Couture, le fleuve fatal que nous avions tant cherché, nommé Col-Missiepi, bert à sa découverte, & Missiepi, enfin trouou Mechassipi par les Sauvages qui estoient proche de nous. Cette Riviere est fort belle, & profonde, sa largeur est d'environ un quart de lieuë, & son cours tres rapide. Le Sieur Couture nous assura quelle fait deux branches ou canaux, dont la separation estoit audessus de nous, & que nous avions passé son autre canal, en arrivant au premier Village des Accancea, chez qui nous estions encore.

Le 28, le Chef, & les Anciens s'estant assemblez, nous accorderent nos demandes, il fallut nous separer pour aller estre regalez en divers endroits, où nous observâmes quelques ceremonies particulieres que nous n'avions pas vuës chez les autres Nations; c'est qu'ils servent leurs

Le fleuve

14 Fournal Historique

Juillet 1687. mets dans deux ou quatre grands plats, & ces plats sont portez d'abord devant les deux plus considerables des invitez, qui sont un bout, & aussitost qu'ils ont un peu magé, on pousse ces plats plus bas, on en sert d'autres en la place de ceux-cy dans le même ordre, de sorte que les premiers mets sont servis au bout le plus considerable, & glissez plus bas à messure qu'il en vient d'autres.

Celuy qui traite ne se met pas à table, il ne mange point: mais sait l'office de Maître d'Hôtel, ayant soin du goust, & de l'arrangement des viandes servies; & pour paroître plus propre, il ne manque pas de se barbouiller de boüe, ou de quelque couleur rouge ou noire, dont ils se servent.

Le 29, nous partîmes de ce Village, & nous nous embarquâmes dans deux Canots, pour traver-fer le Missiepi: le Chef & une vin-

d'un Voyage de l'Amerique. taine de jeunes gens, nous accompagnerent jusques au prochain Village nommé Tonningua, situé sur le rivage de ce fleuve, où nous fûmes reçûs dans la Cabane du Chef en la maniere des autres. Les Anciens nous regalerent tour à tour, & les descriptions precedentes ferviront à ceux-cy, la difference de leurs voisins estant petite.

Juillet 1687.

Le 30, nous nous mîmes en chemin pour aller à Cappa dernier Village des Accancea, éloigné de huit lieuës d'oùnous étions partis. Nous fûmes obligez de traverser plusieurs fois le fleuve Missicipi de Monsieur dans cette route: parcequ'il ser- aux Cappa. pente beaucoup, & nous eûmes quelque mauvais temps, qui fit que nous arrivâmes tard à Cappa. Quantité de jeunesse vint audevant de nous, les uns nous conduifirent à la Cabane du Chef, & les autres eurent soin de nôtre bagage, qui nous fut rendu avec

316 Journal Historique

Juillet 1687. toute la fidelité possible. Nous trouvâmes les Anciens qui nous attendoient; on sit grand seu pour nous secher, & la Cabane estoit éclairée par des cannes seiches allumées, qui leur servent de slambeaux; aprés quoy nous sumes servis comme ailleurs.

Le 31, nous cûmes des visites des vicillards; leur entretien sut de la guerre qu'ils vouloient entreprendre dans le dessein de nous y engager, & nôtre réponse sut comme aux autres, que nous reviendrions bientost avec tout ce qui nous manquoit; Nous leur demandâmes un homme qui nous fut accordé, & la journée s'acheva en regal.

Le premier Aoust, nous avions envie de partir: mais le Chef vint nous dire, que cela ne se pouvoit pas, parce que les semmes n'avoient point pilé nôtre blé; cela estoit neanmoins fait; mais ils se servirent de ce pretexte pour

d'un Voyage de l'Amerique. 317 nous faire tarder, & avoir le temps de nous donner un diverrissement de leur façon. Ce fut pour cela que sur les dix heures du matin, les guerriers, & la jeunesse s'assemblerent pour faire une danse. Ils estoient parez de des Cappa, leurs beaux atours, consistant aux dont ils reuns en des plumages de differen-galent Mon ficur Cavetes couleurs, dont ils ornent leur lier & sa teste, les autres au lieu de plumes troupe. avoient deux cornes de bœuf, & tout barboüillez de terre, de noir ou de rouge, si bien qu'ils representoiet fort na ivement une troupe de démons ou de monstres, &

Aoust 1687.

Le 2, nous nous preparâmes pour partir; le Sauvage que le premier Village nous avoit donné pour nous conduire, ne voulut pas passer outre. Un homme que l'on disoit estre hermaphrodite,se

fous ces figures ils firent leursdanses, ainsi que je les ay décrites cy-devant chez les autres Na-

tions.

318 Fournal Historique

Aonft 1687.

presenta pour remplir la place, disant qu'il estoit bien aise d'aller aux Islinois: Nous prîmes congé du Sieur Couture, auquel Monfieur Cavelier fit une exhortation pour l'encourager à la perseverance, & à la patience, dans l'esperance du secours que nous luy envoyerions; & nous nous embarquâmes sur le Missicipi dans un Canot, au nombre de neuf, scavoir nous cinq, & ces quatre Sauvages qui nous conduisoient. Nous fûmes obligez de traverser bien souvent ce fleuve, & de fai-Faire pre- re portage plusieurs fois, tant à

ses soy mêne, quand on y affez ordinaire en Canada. cours, aux lieux où son Canal ne

prier sonta. p reer jone a. seau, & fes & pour trouver dans l'un ou l'au-Marchandi-tre bord moins de violence, ce qui donnoit bien de la peine à nos est contrain: conducteurs Sauvages, qu'à cause par les chu- des Islets que nous trouvions, & tes des Rivieres: ce qui est que cette Riviere forme par l'impetuosité, avec laquelle elle frape les bords qui sont opposez à son

d'un Voyage de l'Amerique. 319 se trouve pas droit. Elle y ruine les terres & détache de gros arbres qui par succession de temps forment des Islets, qui embarassent son Canal. Le soir venu nous campâmes dans un de ces Islets, pour estre mieux en seureté, car nous estions déja chez une Nation Ennemienommée Machigamea, ce qui donnoit de grandes frayeurs

à nos Sauvages. Nôtre travail n'estoit sans doute pas petit: car dans ce Canot, il falloit ramer pour aider nos Sauvages à forcer le courant de la Riviere que nous montions, qui estoit rude & rapide; nous estions bien souvent obligez de descendre, & de marcher quelquefois dans des terres vaseuses où nous enfoncions jusques à my jambe; d'autres fois sur des sables brûlans qui nous crevassoient les piez que nous avions nuds, ou parmi des chicots de bois qui nous entroient dans la plante du pié, &

A01ft 1687.

320 Fournal Historique

quand nous étions arrivez, au lieu de nous reposer, il falloit amasser du bois pour faire nôtre cuissne, & tout apprêter à nos Sauvages, qui n'auroient pas esté querir un verre d'eau, bien que nous sufsions au bord de la Riviere: enco-

re trop heureux de les avoir.

Nous marchâmes en faisant la même manœuvre jusques au 7, que nous vîmes le premier bœuf, qui se fût trouvé sur nôtre routé depuis nôtre entrée aux Accancea. Les Sauvages qui avoient envie de manger de la vïande, me firent signe de l'aller tuer; je le poursuivis, & le tiray sans le faire demeurer, les Sauvages coururent aprés, le tuerent, & nous vinrent dire qu'il falloit le boucanner : ce qui fut fait. Et voici une ceremonie que j'observay, & que firent nos Sauvages, loríqu'ils approcherent le bœuf avant que l'habiller.

Avant toutes choses, ils luy ornerent la tête avec du duvet de

d'un voyage de l'Amerique. 321 cygne& d'outarde teint en rouge, & luy mirent du tabac dans les narines, & dans les ergots des niedes Saupiez : l'ayant écorché ils coupe-vages, ayant tué un bœuf rent la langue, & mirent au lieu un morceau de tabac, ils planterent aprés deux fourchettes de bois, mirent un bâton de travers dessus, sur lequel ils mirent plusieurs tranches de chair du bœuf, comme en sacrifice. La ceremonie finie nous fimes boucanner le meilleur de la beste, & nous nous mîmes en chemin.

Le 9, nous trouvâmes des bordages de la Riviere fort élevez, dont les terres sont teintes de jaune, de rouge, & de blanc, où les Sauvages viennent faire leur provisions, pour s'embellir les jours de ceremonie: Nous continuâmes nôtre route jusqu'au 14, que nous trouvâmes une troupe de bœufs, dont nous en tuâmes cinq;nous en fimesboucannerune partie, puis nous marchâmes jusques au dix huit

Journal Historique 322

Aouft 1687.

Riviere.

Le 19, nous trouvâmes l'embouchure de la Riviere nommée Ouaba he Houabache, que l'on dit venir du pais des Iroquois, du côté de la nouvelle Angleterre. Cette Riviere est fort belle, son eau fort claire, & le courant fort doux; Nos Sauvages luy offrirent en sacrifice du tabac, & des grillades qu'ils mirent sur des fourchettes, & les laisserent sur son bord pour en disposer ainsi qu'elle le jugeroit à propos. Nous remarquâmes d'autres superstitions à ces pauvres gens. En voicy une.

Il avoient certains jours qu'ils jeûnoient, & nous le connoissions lorsqu'à leur réveil, ils se frottoient de terre glaireuse ou de charbon pilé, le visage & les bras ou autre partie du corps; ce jour là ils ne mangeoient point jusques au soir sur les dix ou onze heures,& il falloit avant que manger, qu'ils se débarbouillassent, & on leur apportoit de l'eau pour

d'un Voyage de l'Amerique. 323 cela; le sujet du jeune estoit, à ce qu'ils nous firent entendre, pour avoir bonne chasse, & bien tuer des bœufs.

Aoust 1637.

Nous continuâmes nôtre route jusques au 25, que nos Sauvages nous firent remarquer une source d'eau salé. d'eau salée à la portée du fusil, & nous firent descendre pour la voir. Nous remarquâmes les environs fort batus de pâs de bœufs, qui apparemment aiment cette salure. Le pais des environs estoit plein de côtaux plantez de chefnes, & de noyers, de quantité de pruniers dont les prunes estoient presque toutes rouges, assez bonnes, grand nombre d'autres fruits, dont nous ne sçavions pas les noms, entre autres un de la figure d'une poire moyenne qui a des noyaux, comme de grosse féves, quand il est meur, il se pelle comme une péche, le goust en est assez bon : mais un peu deucercux.

'324 Fournal Historique

AnnA

1687.

Le 27, ayant apperçû des bœufs, nous descendîmes pour en tuer, nous eûmes une jenisse que je tiray, dont la chair estoit tres bonne, nous en embarquâmes le meilleur, & marchâmes jusques au soir, que nous campâmes dans une Isle, ou nous remarquâmes du changement en nos Sauvages dans leur humeur, & leur maniere. Cela nous donna de la crainte, d'autant plus que celui estimé hermaphrodite, nous avertitqu'ils avoient dessein de nous quitter, ce qui nous obligea de nous faisir de nos armes, & de redoubler la garde pendant la nuit, de peur qu'ils ne nous abandonnassent.

Nous marchâmes en cette défiance le 28, & le 29, & côtoyâmes un rocher escarpé de la hauteur de 60 à 80 piez, autour duquel le fleuve coule; nous continuâmes le 30, & le premier Septembre, nous passames l'embouchure de la Riviere appellée

d'un Voyage de l'Amerique. 325 Missouris, dont l'eau est toujours Septembre épaisse, & à laquelle nos Sauva- M. sous ges ne manquerent pas de facri-Rivière. M. Souris, fier.

Le 2, nous arrivâmes dans l'en-Figure d'un droit où est la figure du pretendu monstre monstre duP.Marquet,& ce monstre consiste en deux méchantes figures crayonnées en rouge sur la face d'un rocher de la hauteur de huit ou dix piez; ce qui est bien éloigné de la hauteur extraordinaire dont parle cette relation. Nos Sauvages cependant rendirent hommage par un sacrifice à cette pierre, bien que nous tâchassions de leur faire comprendre, que ce rocher n'avoit aucune vertu, & que nous adorions quelque chose de plus grand, en leur montrant le Ciel. Mais cela fut inutile, & ils nous firent signe qu'ils mourroient s'ils ne s'acquittoient de ce devoir: Nous continuâmes en côtoyant une chaine de montagnes, & en-

326 Journal Historique

Septembre sin le 3, nous quirtâmes le Missi-Riviere sipi, pour entrer dans la Riviere

des Islino: des Islinois.

fur laquelle M. Cavelier & sa troupe s'embarquerent.

Nous trouvâmes un grand changement dans cette Riviere, tant à l'égard de son courant, qui est fort doux, que de ses environs, qui sont bien plus beaux, & plus agreables que ceux de la grande Riviere; par la quantité des beaux bois, & des fruits dont ses bords font ornez. D'ailleurs nous nous trouvâmes bien soulagez, en ce que la douceur du mouvement de cette Riviere, ne nous donnoit pas de peine de monter; ainsi nous restions tous dans le Canot, & nous faisions bien plus de chemin.

Nous continuâmes jusques au huit sans nous arrester que pour tuer un bœuf, dont l'un de nos Sauvages qui avoit bon appetit, ayant mangé de la graisse toute chaude & cruë, s'en trouva fort incommodé,& même en mourut,

d'un Voyage de l'Amerique. 327 comme je le diray en son lieu. Septembre Le 9, nous arrivâmes sur un Lac d'environ demy-lieuë de largeur, que nous traversâmes, & reprîmes le courant de la Riviere, sur le bord de laquelle nous trouvâmes plusieurs campemens de Sauvages, qui venoient pêcher sur ce lac, & en faisoient boucanner le poisson. Le 10, nous traversames un autre lac appellé Primitehouy, Primitehous nous reprîmes ensuite la Riviere, lac. & vîmes le 11 des Sauvages audevant de nous campez sur le bord de la Riviere, ce qui nous fit arrêter, & mettre nos armes en état. Cependant un d'eux vint audevant de nous par terre, & nous

1687.

luy. Quand ce Sauvage fut prés de nous, il se mit à nous considerer fans rien dire, & nous approchant de plus prés, nous luy fimes entendre, que nous estions envoyez par Monsieur de la Sale, & que nous

fîmes avancer nôtre Canot vers

28 Journal Historique

Septembre Vei 1687. Rencontre sig d'une trou- qu pe d'Islinois. no

venions d'avec luy; lors il nous sit signe d'avancer vers ses gens, ausquels il alla donner avis de ce que nous luy avions dit; si bien qu'étant proche d'eux ils tirerent plusieurs coups de fusil pour nous saluer, ausquels nous répondimes

par les nôtres.

Aprés ce falut reciproque, ils vinrent dans notre Canot nous marquer qu'ils estoient bien aises d'apprendre des nouvelles de Monsieur de la Sale. Nous leur demandâmes de quelle Nation ils étoient, ils nous répondirent qu'ils estoient Islinois, d'un canton nommé Cascasquia; Nous nous informâmes, si Monsieur Tonty estoit au Fort Louis; ils nous firent entendre que non, & qu'il estoit à la guerre contre les Iroquois; ils nous convierent de descendre pour aller avec eux manger de ce qu'ils avoient, nous les remerciâmes, & ils nous apporterent quelques citrouilles, & des d'un Voyage de l'Amerique. 329 melons d'eau, en échange de Septembro quoy nous leur donnâmes de la viande boucannée.

Nous ne nous estions pas apperçeus sur nôtre route, d'un Canot où estoient un homme avec deux femmes, qui ayant peur de nous s'estoient cachez dans des Rozeaux; mais cet homme nous voyant arrestez avec ses compatriotes, il s'enhardit, vint nous joindre, & nous ayant dit qu'il estoit d'un Village prés le Fort de Saint Louis, nous partîmes ensemble, & il y eut même un de nos Sauvages, qui entra dans ce Canot pour leur aider à percher; ainsi appelle-t-on la manœuvre de la perche, dont on se sert au lieu d'avirons pour faire avancer le Canot.

Le Dimanche 14 Septembre, Le fort a deux heures aprés midi, nous les Islinois arrivâmes auprés du Fort Louis. En approchant, nous sûmes rencontrez par quelques Sauvages.

Septembre 1687.

330 Journal Historique qui estoient sur le rivage, qui aprés nous avoir considerez, & appris que nous venions de la part de Monsieur de la Sale, & que nous estions de ses gens, coururent au Fort ne donner avis, & aussitost nous en vîmes sortir un François avec une troupe de Sauvages, qui firent une décharge de plusieurs fusils pour nous saluer. Ce François nous approcha ensuite, nous pria de mettre pié à terre, ce que nous fimes, à la referve d'un qui resta dans le Canot, pour avoir soin de nôtre bagage. Car les Islinois sont subtils pour prendre ce qu'ils peuvent, & n'ont pas la fidelité des Nations que nous avions passées.

Arrivée des François au fort Saint Louis.

Nous prîmes ensemble le chemin du Fort, & nous trouvâmes trois François qui venoient audevant de nous, entre autres un Commis de feu Monsieur de la Sale, nommé Boisronder. Ils nous demanderent d'abord où estoit

d'un Voyage de l'Amerique. 331 Monsieur de la Sale; nous leur Septembre

repondîmes qu'il nous avoit conduit partie du chemin, & nous avoit quitté en un certain endroit distant de quarante lieuës des Cenis, & que lors il estoit en bonne fanté. Il ny avoit rien là qui ne fût veritable; car Monsieur Cavelier & moy qui parlions, n'estions pas presens à la mort de M. de la Sale; il nous avoit quitté en bonne santé, & j'ay dit les raisons que nous avions de eacher cette mort, jusques à ce que nous fussions en France.

Il est cependant vray que le Pere Anastase, & le nommé Teisfier, le premier, comme témoin, & l'autre comme l'un des meurtriers, qui estoient avec nous, pouvoient en mieux parler: mais pour ne point mentir, ils ne disoient rien; au surplus nous simes entendre que nous avions ordre de passer en France pour faire connoître les découvertes,

Fournal Historique Septembre que Monsseur de la Sale avoit 1687. faites, & demander du secours.

> Nous entrâmes cependant dans le Fort, & nous trouvâmes, & furprîmes bien des gens qui ne nous attendoient pas: ce qu'il y avoit de François estoit sous les armes, dont ils firent plusieurs décharges

de Belle Fontaine Lieutenant au Fort Louis.

Mensieur pour nous faire honneur, Monsieur de Belle Fontaine Lieutenant de Monsieur Tonty, estoit à la teste, qui nous complimenta. Nous fûmes ensuite conduits à la Chapelle où nous rendîmes graces à Dieu de tout nôtre cœur, de nous avoir preservez, & conduits si heureusement : aprés quoy nous fûmes logez, Monsieur Cavelier, & le Pere Anastase dans une Chambre, & nous dans le Magazin. Cependant les Sauvages vinrent à plusieurs reprises faire des décharges de leurs fusils pour marquer leur joye de nôtre retour, & de sçavoir des nouvelles de Monsieur de la Sale. Ce qui

d'un Voyage de l'Amerique. 333 renouvelloit la douleur que nous septembre avions de son desastre, en voyant que sa presence auroit rétabli toutes choses avantageusement.

1687.

Le second jour de nôtre arrivée, l'un des Sauvages qui nous avoit conduits, ayant été malade depuis qu'il avoit mangé de la graisse de bœuf cruë, comme je l'ay dit, mourut, & ses camarades l'enleverent, & l'enterrerent secrettement; Nous leur donnâmes la recompense promise, & même la part du mort, pour la rendre à ses parés .Ils resterent quelque temps au Fort, pendant lequel on en eut grand soin, & enfinils s'en retournerent chez eux.

Autant que nous pûmes le comprendre par des discours à demi expliquez des uns & des autres. Il s'étoit passé quelque chose contre le service & l'autorité de Monsieur de la Sale, dont quelques uns craignoient le retour, sur tout un Pere Jesuite en fut viFournal Historique

1687.

Septembre vement alarmé; il estoit malade; Monsieur Cavelier, le Pere Anastase & moy, fûmes le voir: il s'informa curieusement de toutes choses, & ne put cacher son trouble, dont nous ne fimes pas sem-

blant de nous appercevoir. Comme nôtre but estoit de nous rendre le plûtost que nous pourrions au Canada, pour partir avec les premiers Vaisseaux qui feroient voile pour la France: nous en demandâmes les moyes,& il se rencontra biendes difficultez. La navigation de la Riviere estoit difficile à cause des Saults qui y sont, qu'il faut éviter sion ne se veut mettre en danger de perir: Il y avoit peu de gens capables d'entreprendre cette navigation, & la guerre des Iroquois donnoit de la crainte à tout le monde.

Le Sieur Cependant le Sieur Boisrondet Boifrondet Commis de feu M. de la Sale, Commis de nous ayant dit qu'il avoit un Ca-Monfieur de la Sale. not avec lequel il avoit dessein

d'un Voyage de l'Amerique. de descendre au Canada, nous nous preparâmes à nous servir de cette occasion. On prit soin de nous amasser des vivres pour nôtre voyage; d'avoir des pelleteries pour en traiter en passant à Micilimaquinay, les visites de deux Chefs des Nations appellées Cascasquia, Peroveria & Cacahouanous, que feu M. de la Sale avoit découvertes, n'interrompirent point nos affaires; & toutes choses estant prestes le 1, le 18 nous prîmes congé de ceux que nous laissions au Fort; Monsieur Cavelier écrivit une lettre à Monsieur Tonty qu'il laissa pour luy rendre, & nous nous rendîmes au Lac pour nous y embarquer.

Septembre 1687.

Il seroit inutile de rapporter toutes les peines que nous eûmes Monsseur dans ce voyage, il fut penible & desa troupe inutile; puisqu'aprés nous estre rendus au bord du lac par un tres mauvais temps; aprés y avoir attendu huit jours, que ce mau-

Départ de

336 Octobre 1687.

Fournal Historique vais temps eût cessé, & aprés même nous estre embarquez malgré l'orage, nous fumes obligez de

revenir.

sont con-relâcher, de revenir au lieu de l'embarquement, & là de faire un trou en terre pour cacher nos hardes, & nos vivres pour n'avoir pas la peine de les rapporter au Fort Saint Louis, où nous retournâmes, & y arrivâmes le 7 Octobre; où l'on y fut bien surpris de nous recevoir.

Nous fûmes ainsi contraints de demeurer pendant le reste de l'automne, & partie de l'hiver dans ce Fort, à nôtre grand re-gret, & bien moins affligez de ce retardement, que de nous voir privez d'envoyer aussitôt, comme nous pensions du secours, tant audit Fort, qu'à ceux de nos François que nous avions laissez sur le rivage du Golphe de Mexique. La faison où nous estions estoit

celle de la bonne chasse. CesMessieurs duFort s'estoient assurez de deux

d'un Voyage de l'Amerique. 337 deux chasseurs Sauvages, qui ne nous laissoient pas manquer de gibier de toutes fortes; d'ailleurs on avoit de bon pain, & de bon fruit, & si nous avions eu autre chose à boire que de l'eau, nous aurions assurément fait bonne chere. Le temps & le loisir que nous eûmes pendant le féjour que nous fîmes en ce lieu, me donna lieu de faire les remarques suivantes, tant par ce que j'observay moy-même, que par ce que j'appris des François qui y demeu-

Octobre 1687.

Le fort Saint Louis est dans le païs des Islinois, & est situé sur un tion du sort rocher escarpé élevé de 200 piez Lous, & ou environ, au bas duquel passe environs. la Riviere. Il n'est fortissé que de pieux, & de palissades, & de quelques maisons qui avancent sur le bord du rocher; il y a une esplanade ou place d'armes fort étenduë; le lieu est naturellement fort, & pourroit l'estre par l'art à peu

roient.

Descrip-

338 Fournal Historique

Octobre 1687. de frais: plusieurs Sauvages y demeurent dans leurs Cabanes. Je ne puis dire sous quelle hauteur est cette situation, faute d'instrumens pour l'observer; mais on ne peut en trouver une plus agreable; & on peut dire en general que le païs des Islinois est accompli, non seulement pour l'ornement, mais encore pour la fertilité de tout ce qui est necessaire à la vie humaine.

La campagne arrosée par la Riviere est diversifiée par deux côteaux distans du fort d'environ demie lieuë, & ces côteaux sont couverts de bois de chênes, de noyers & autres que j'ay nommez: les plaines sont remplies d'herbes hautes & verdoyantes: on trouve sur la pente des côteaux une pierre graveleuse fort propre à faire de la chaux pour bâtir, plusieurs carrieres de terre à Potier propre à faire de la brique & de la thuile à couvrir, & du long de la Riviere

d'un Voyage de l'Amerique. 339 plusieurs mines de charbon de Octobre terre, qui est fort bon, & dont on a fait l'experience.

1687.

Iln'y a pas lieu de douter qu'il n'y ait dans ce païs des mines de toutes sortes de métaux, & même des plus riches, estant le même climat du nouveau Mexique. Nous avons vû plusieurs terres, qui marquoient y avoir des mines de fer, & nous en avons même trouvé des piéces au bord de la Riviere que la nature avoit purifié: les Voyageurs qui ont esté au haut du Missicipi, assurent y avoir trouvé des mines de plomb fort bon.

Ce païs est l'un de tous ceux du monde le mieux temperé; aussi tout ce que l'on y seme, soit legumes, herbes, blé d'inde, & même du blé de France, y vient fort bien, suivant l'experience qu'en a fait le Sieur Boisrondet, qui en avoit fait semer, qui avoit abondamment produit, & dont nous

Octobre 1687.

mangeames du pain, qui estoit tres bon: & comme on nous assura qu'il y avoit des vignes de haute branche, dont le raisin est tres délicat & bon du long de la Riviere, il y a lieu de croire que si ces vignes estoient transplantées & cultivées, qu'on en feroit de tres bon vin. On y trouve aussi quantité de pommiers, de poiriers, & autres arbres sauvages, dont on cueilleroit des fruits délicats, s'ils estoient gressez & transplantez.

Tous les autres fruits comme prunes, pesches & autres, dont le païs est plein, deviendroient excellens en prenant le même soin, & les autres fruits de France y prospereroient sans manquer, si on les y portoit. La terre produit une espece de chanvre dont on peutsaire du linge&des cordages.

Mœurs,& Coûtumes des Islinois.

A l'égard des mœurs des Islinois, & de leurs coûtumes; ils ont bien des choses communes avec d'un Voyage de l'Amerique. 341 les autres Nations que nous avions vuës: celle d'estre siers & vindicatifs, ne leur manque pas; & le travail des semmes pour semer, planter, porter, & generalement tout ce qui leur sert à la vie, est chez eux en usage. Les hommes ne songent qu'à la guerre, & à la chasse; & encore fautil que les semmes aillent chercher

le gibier quand il est tué, & bien souvent fort loin pour le porter à l'habitation, & le preparer, soit Octobre 1687.

à boucanner ou autrement.

Quand les blez ou autres graines font semées, les semmes les gardent des oiseaux, jusques à ce qu'elles soient levées. Ces oiseaux sont une espece d'estourneaux, comme ceux de France, mais plus gros, qui vont par grandes troupes.

Les Islinois ont peu d'enfans, & les aiment beaucoup; ils ont la coûtume comme les autres de ne les jamais injurier, ni battre,

342 Journal Historique
Octobre mais de leur jetter de l'eau pour
1687. chastiment.

Les Nations dont nous avons ey-devant parlé, ne sont point ou peu portées au vol; les Islinois n'en sont pas de même, & on se doit prendre garde de leurs piez aussi bien que de leurs mains : car ils sçavent tout détourner adroitement. Ils ont le vice general des autres Sauvages, qui est de vanter beaucoup leurs faits guerriers, dont ils sont leur principal entretien, & d'estre au surplus de grands menteurs.

Ils ont de la veneration pour leurs morts, par le soin qu'ils ont de les enterrer, & même de mettre dans des cercueils élevez les personnes qui sont considerables parmy-eux, comme leurs Chefs, & autres; ce qui se fait aussi chez les Accancea. Mais ils sont differens en cecy; les Accancea pleuret & sont des complaintes pendat quelques jours, & les Chahouanous & autres peuples Islinois sont le contraire.

d'un Voyage de l'Amerique.

Octobre 1687.

Car quand quelques uns des leurs font morts, ils les enfeveliffent dans des peaux, & les mettent dans des cercueils d'écorce;
chantent & dansent autour pendant 24 heures; ces danseurs ont
foin de s'attacher des callebasses
autour d'eux, dans lesquelles il ya
du blé d'inde pour faire du bruit;
& quelques uns ont un tambour
fait d'un grand pot de terre, sur
lequel ils étendent une peau de
chevreuil, & battent dessus avec
une baguette à la Provençale.

Pendant cette réjouissance, on jette des presens sur le cercueil, comme brassellets, pendans d'oreilles ou pièces de porcelaines & de rassade, en exhortant les chanteurs de bien faire leur devoir. S'il survient quelque amy, il jette d'abord son present, & selmet à chanter & à danser comme les autres. La ceremonie sine ils enterrent le corps avec une partie des presens, de ce qui luy peut

Piy

Octobre

micux convenir; on luy met aussi quelque provision de blé d'inde avec une chaudiere pour le faire cuire, depeur que le défunt n'ait faim dans son voyage; & ils renouvellent la même ceremonie au bout de l'an.

Et comme il reste bon nombre de presens, ils les mettent par plusieurs lots, & font un jeu appellé du bâton, pour les donner à celuy qui le gagne; ce jeu se fait en prenant un court bâton bien uni & engraissé afin qu'il soit difficile à retenir. Un des vieillards jette ce bâton aussi loin qu'il peut; les jeunes gens courent après; ils se l'arrachent les uns aux autres, & enfin celuy qui en est le possesseur a le premier lot. Le bâton est rejetté, celuy qui l'a, a le second lot, & ainsi jusques à la fin. Les femmes dont les maris ont esté tuez à la guerre, font la même ceremonie bien fouvent, & regalent les chanteurs & danseurs, d'un Voyage de l'Amerique. 345 dont elles ont fait auparayant la semonce.

Octobre 1682

Le Mariage des Islinois, n'a de durée qu'autant qu'ils s'accommodent ensemble: car ils se quittent volontiers au retour d'une chasse, en s'en allant sans autre façon chacun de son côté; ils sont pourtant assez jaloux de leurs femmes, & lorsqu'ils les trouvent en faute, la pluspart leurs coupent le nez, & j'en ay veu une à laquelle cela estoit arrivé.

Cependant l'adultere ne passe pas chez eux pour une grande faute, & on voit des semmes qui ne se cachent pas d'avoir eu affaire avec des François. Elles ne sont pas neanmoins assez addonnées à ce vice pour se produire elles mêmes, & elles n'y tombent pas si elles ne sont recherchées; mais aussi elles ne sont pas lès plus difficiles du monde: je laisse le reste à ceux qui ont demeuré plus longtemps sur les lieux que moy.

PV

346 Fournal Historique

Octobre 1687.

Nous restâmes pendant quelque temps dans le Fort Louis, sans avoir aucunes nouvelles. Nôtre occupation estoit, aprés avoir entendu la Messe, où nous avions le bonheur d'assister tous les jours, de nous divertir le mieux que nous pouvions. Les femmes Sauvages apportoient tous les jours quelque chose de nouveau, les melons d'eau, du pain de blé d'inde cuit sous la cendre, & autres choses semblables, ne nous manquoient point, & nous les recompensions par de petits presens que nous leur donnions.

Arrivée de Monficus Tonty ou Fort Louis.

Le 27 Octobre de la même année, Monsieur Tonty arriva de la guerre des Iroquois; Nos embrassades, & nos histoires recommencerent de nouveau: mais ce fut en luy cachant comme aux autres la mort de Monsieur de la Sale. Il nous sit le détail de cette guerre, & dit que les Iroquois ayant esté avertis de la marche de l'ar-

Guerre contre les Iroquois.

d'un Voyage de l'Amerique: 347 mée Françoise, & de ses Alliez, estoient tous sortis de leurs Villages, & s'estoient venus embusquer sur le passage; mais qu'ayant fait une décharge subite & generale sur les nôtres avec leur cris ordinaires, qui n'avoit pas fait grand mal, ils avoient esté repoussez. avec perte, avoient pris la fuite, & en fuyant brûlé tous leurs Villages; que Monsieur d'Hennon-Monsieur ville Gouverneur de la nouvelle ville Gou-France, Commandant, avoit fait verneur de marcher l'armée, brûler le reste la nouvella: des Villages, mettre en feu leurs commadoin Campagnes, & leurs grains, & cettearmées qu'il n'avoit pas voulu pousser plus avant. Qu'ensuite il s'estoit rendu maître de plusieurs Canots: Anglois chargez la pluspart d'eau de vie qui avoient été pillez;qu'on avoit fait les Anglois prisonniers à Mont-real : ces Anglois estoient venus pour faire quelque entreprise chez les Islinois.

Nous restames ainsi jusques am

Octobre 1687.

348 Journal Historique mois de Decembre, qu'il arriva Decembre 1687.

deux hommes venant de Montreal. Ils venoient avertir Monfieur Tonty, que trois canots chargez de marchandifes, poudres, balles, & autres choses, estoient arrivez à Chicagou; que n'y ayant point d'eau dans la Riviere; outre qu'elle estoit glacée, ils ne pouvoient descendre: si bien qu'estat necessaire d'envoyer querir ces marchandises, dont on avoit befoin, Monsieur Tonty pria le Chef des Chahouanous de donner du monde. Pour cet effet ce Chef envoya quarante tant hommes que femmes, qui partirent avec quelques François: la fidelité des Chahoiianous estoit cause qu'on les préferoit aux Islinois, qui sont naturellement fripons.

Ces munitions & marchandifes arriverent bientost, & tres à

propos, par la necessité qu'on en avoit dans le Fort, où nous passames jusques vers la fin de Février

d'un Voyage de l'Amerique. 349 de l'an 1688, auquel temps nous prîmes refolution de partir, bien que nous n'eussions pas des nouvelles du Canada, comme nous l'esperions. Nous découvrîmes qu'il y avoit quelques canots qui avoient envie de faire le voyage; & nous prîmes cette occasion pour nous servir d'escorte les uns aux autres jusques à Micilimaquinay, où nous esperions trouver des nouvelles du Canada.

Février: 1688.

> Mars 1688.

Monsieur Cavelier Prêtre, avoit eu la précaution avant la mort de Monsieur de la Sale son frere, d'en retirer un billet de creance pour prendre quelque somme d'argent ou pelleteries aux Islinois; il prefenta ce billet à Monsieur Tonty, qui croyant M. de la Sale vivant, ne sit pas de difficulté de luy donner pour environ quatre mille liv. de pelleterie, de castors, loutres, un canot & autres essets, dont ledit S<sup>r</sup> Cavelier luy sit son billet & reconnoissance, & nous nous preparâmes pour nôtredépart.

350 Fournal Historique

Mars 1638.

J'ay remarqué qu'il y avoit un Pere Jesuite nommé Dalouez au Fort Louis, qui avoit pris l'alarme croyant que Monsieur de la Sale devoit venir bientost; & craignant au sujet d'une espece de conspiration qu'on avoit voulu faire contre les interests de Monsieur de la Sale. Ce Pere voyant nôtre départ resolu, quitta le premier, & prit les devants pour s'en retourner à Micilimaquinay; ainsi on resta sans Prêtre au Fort Saint Louis, ce qui nous donna. bien du chagrin d'en estre la cause; & ce fut pourquoy ceux qui restoient dans le Fort, avancerent, & firent leurs Pâques, en fe fervant de l'occasion du Pere Anastase, & de Monsieur Cavelier.

Départ de Mous partîmes enfin le 21 Mars Mous partîmes enfin le 21 Mars Cavelier du du Fort Saint Loüis, le Sieur Boiffort Saint rondet qui avoit envie de revenir en France, se mit de nôtre compagnie, nous nous embarquâmes

d'un Voyage de l'Amerique.

Mars.

sur la Riviere devenuë navigable, &nous n'eûmes pas fait cinq lieuës que nous trouvâmes un rapide qui nous obligea de mettre pié à terre, & puis dans l'eau pour trainer nôtre Canot, j'eus le malheur de me blesser un pié contre une roche au fond de l'eau, dont je fus long temps tres incommodé; & comme il falloit se mettre souvent à l'eau, je souffris extremement, & plus que je n'avois fais depuis mon départ du golphe de Mexique.

Nous arrivâmes à Chicagou le 29 Mars, & le premier soin que nous eûmes, fut d'aller voir la cache que nous avions faite au voyage précedent, où nous avions mis nos hardes, & nos provisions. Nous la trouvâmes percée, & on en avoit tiré quelques pelleteries. & du linge; cela estoit presque tout à moy. Ce qui avoit esté fait par un François, que Monsieur Tonty avoit envoyé du Fort penMars
1688.
dant l'hiver, pour sçavoir s'il n'y
avoit point de Canots à Chicagou,
& auquel il avoit dit de voir sion
n'avoit point touche à nôtre ca-

che; il avoir profité de l'avis pournous voler:

Avril

1688.

nous voler: Le mauvais temps nous obligea de rester en ce lieu jusques au mois d'Avril. Ce repos servit à avancer la guerifon de mon pié; & comme la chasse estoit fort sterile en ce lieu là, nous n'avions que nôtre farine ou blé d'inde, & nous découvrîmes une manne qui nous aida bien. Ce fut de certains arbres semblables à nos herables, ausquels nous faisions des incisions, d'où il sortoit une eau fucrée, dans laquelle nous faisions cuire nôtre blé d'inde, ce qui le rendoit délicat & sucré, & tres agreable au goust.

Comme il n'y a point de cannes de sucre en ce païs là, ces arbres fournissoient cette liqueur, qui estant bouillie & évaporée, se

d'un Voyage de l'Amerique. 353 convertit en sucre un peu roux, mais tres bon. Nous trouvâmes dans les bois une espece d'ail, qui n'est pas si fort que le nôtre, & de petits oignons fort semblables quant au goût à ceux que nous avons, & du cerfeuil de même, quoique different en feuille.

Le mauvais temps ayant un peu relâché, nous nous embarquâmes, & entrâmes dans le Lac le huit Avril, en prenant le côté du Nord pour éviter les Iroquois; Nous y fûmes encore surpris de quelque tempeste, & nous y éprouvâmes des vagues enflées comme dans la grande mer: nous arrivâmes neanmoins le 15 à une Riviere appellée Quinetonan pro-Quinetonan che d'un Village, d'où les Habi-Riviere. tans fortent pendant l'hiver pour aller à la chasse, & demeurent chez eux pendant l'esté.

Il s'en faut bien que la chasse soit dans ce pais comme dans ceux d'où nous venions. Elle est 354 Journal Historique

Avril 1688. au contraire fort sterile, & nous ne trouvions que quelques chevreuils fort maigres, & encore estoit-ce fort rarement; car les loups qui y sont en quantité leur font une cruelle guerre, en prennent & en mangent beaucoup en cette maniere.

Loups font chasse aux shevreuils.

Les loups ayant trouvé une troupe de chevreuils, les lancent & les font courir; Les chevreuils ne manquent pas de se jetter dans le premier Lac qu'ils trouvent. Leurs chasseurs qui sont accoûtumez à cela, font bonne garde au bord, s'asseyant au long de son rivage. Les pauvres chevreuils transis de froid dans le Lac se lassent & sortent, ou bien la Riviere venant à grossir, les pousse par ses vagues dehors tous engourdis, de sorte qu'ils sont facilement attrappez par leurs ennemis qui les dévorent. Il nous est arrivé souvent de voir ces loups en garde le long du Lac; nous les évitions pour

d'un Voyage de l'Amerique. 355 ne pas les épouventer, afin que les chevreuils ne fortissent pas de leur afyle, & que nous pussions en attrapper quelques uns, comme il arrivoit quelque fois.

Ayril
1688.

Le 28, nous arrivâmes chez les Poutouatanni, qui est moitié chemin de Micilimaquinay, où nous traittâmes quelque blé d'inde pour achever nôtre voyage. Nous en partîmes le dernier du mois, & nous arrivâmes le dix May audit lieu de Micilimaguinay,nous n'y trouvâmes aucunes nouvelles de Mont-real, & nous fûmes obligez d'arrester là quelque temps pour attendre l'occasion de descendre; personne n'osant gueres risquer, à cause de la guerre des Iroquois.

May, 1688.

Il y avoit en cet endroit quelques François, & quatre Peres Jesuites qui y ont une maison bien bastie de piéces de bois renfermée de pieux & de pallissades. Il se rencontre en ce lieu des Hurons &

May 1688. 356 Fournal Historique

des Outahouaes, qui sont deux Nations voisines, que ces Peres prenpent soin d'instruire, pon sans

nent soin d'instruire, non sans beaucoup de peine. Ces Nations estant fort libertines. Et il n'y a bien souvent que quelques semmes dans leurs Eglises. Ces Peres ont chacun leur Nation pour instruire, & ont traduit pour cet

effet les prieres en langue commune à chacune Nation, & les autres choses qui concernent la Foy & la Religion Catholique.

Ils offrirent une Chambre au Pere Anastase, & à Monsieur Ca-velier, qu'ils accepterent; & nous; nous prîmes logement dans un petit reduit que quelques voyageurs avoient fait. Nous passames en cet endroit là le reste du mois de May, & partie de Juin, jusques

aprés la feste de Pentecôte. Les Sauvages des environs y cultivent des terres & y sement du blé d'inde, des melons, des citrouilles, mais qui ne viennent pas comme d'un Voyage de l'Amerique. 357 dans les pais que nous venions de quitter: Ils en vivent cependant, & ils ont avec cela du poisson qu'ils pêchent dans le Lac, car pour des viandes fraiches, elles

Juin 1688.

font rare parmi eux. Le quatre Juin, il arriva quatre canots commandez par le Sieur de Porneuf venant de Montreal, portant des nouvelles de Monsieur teMarquis d'Hennonville, & des ordres pour envoyer aux habitations qui estoient vers le Lac des Puans, & à d'autres habitations plus hautes vers la source du fleuve Colbert, afin de sçavoir l'état & situation des choses. Nous nous preparâmes pour partir avec ces deux canots. Monsieur Cavelier en acheta un autre pour charger nôtre bagage, & laissa partie de sa pelleterie à un Marchand, dont il retira un billet, pour recevoir de l'argent à Mont-real: je fis la même chose de ce peu que j'avois de peaux, le 358 fournal Historique Juin reste des pelleteries estant resté 1688. à Micilimaquinay.

> Nous prîmes congé des Peres Jesuites, & nous partîmes dans quatre canots, sçavoir deux de Monsieur de Portneuf, & deux qui estoient à Monsseur Cavelier, dont un avoit esté amené du Fort Louis, & l'autre acheté comme je viens de le dire; & nous estions 29 personnes dans ces quatre canots. Nous voguâmes jusques au 24, que le Sieur de Portneuf, nous quitta pour aller au Sault de Sainte Marie porter les ordres dont il estoit chargé. Le 25 nous sortimes du Lac des Islinois, pour entrer dans celuy des Hurons, sur le bord duquel est situé le Village appellé Tessalon, où le Sieur de Portneuf vint nous rejoindre le 27, avec un canot Sauvage, & avec lequel nous continuâmes nôtre route.

> Nous passames à Chebonany le 30 Juin, & entrames le 3 Juillet dans

d'un Voyage de l'Amerique. 359 la Riviere aux François, où nous fimes plusieurs portages pour éviter des saults, & des rapides, &

Juillet 1688.

remarquâmes un païs aride, sterile & plein de rochers, sur lesquels il croit des cedres & des sapins qui prennent racine dans les fentes & crevasses de ces rochers. Le 5 nous entrâmes dans le pe-

tit Lac de Nipicingue, voisin d'u-cingue. ne Nation de même nom; Nous en sortimes le 7 pour entrer dans la grande Riviere, où aprés avoir passé le long Sault nous arrivâmes le 13 au boutde l'Isse deMont-real. Nous débarquâmes en un Village, nommé la Chine, qui avoit appar-

nommé la Chine, qui avoit appar- Le Villa-tenu à feu Monsieur de la Sale. ge de ls Chine.

nous l'allâmes joindre le 17. Nous trouvâmes à Mont-real, Monsieur le Marquis d'Hennonville, Monsieur de Noroy Intendant, & autres Mossieurs, ausquels nous fîmes le recit de nôtre

Monsieur Cavelier en partit le 14 pour se rendre à Mont-real, où

Juillet 2688. 360

long & penible voyage, avec les particularitez que nous avions vuës, qu'ils entendirent avec plaisir, sans parler de la mort de Monsieur de la Sale; & nous leur exposames le sujet de nôtre passage en France, qu'ils éprouverent, & convintent qu'il s'alloit avancer nôtre départ autant que faire se poutroit.

Fournal Historique

Nous nous simes faire des habits, dont nous avions tres grand besoin. Le Sieur le Teissier qui estoit avec nous, & qui estoit de la Religion reformée, sçachant que l'exercice en estoit désendu en France, sit abjuration dans-la grande Eglise de Mont-real.

Monsieur Cavelier arrive à Quebec.

Le 27, nous nous embarquâmes dans une barque pour descendre à Quebec, où nous arrivâmes le 29, & où le Pere Anastase nous conduisit au Convent des Peres de son Ordre, situé à demie lieuë de la Ville, sur une petite Riviere, où nous sûmes parfaitement

Aouft 1688.

d'un Voyage de l'Amerique. 361 parfaitement bien reçûs du Pere G ardien & des autres Religieux, qui témoignerent bien de la joye de nous voir, & nous encore plus de nous voir en lieu de sureté, aprés tant de dangers & de travaux, dont nous rendîmes nos humbles graces au Seigneur nôtre Dieu, & Protecteur toutpuisfant.

Nous prîmes ce logement, plûtost que de nous mettre dans la Ville, pour éviter les visites, les demandes & questions curieuses, que chacun nous auroit fait avec bien des importunitez qu'il auroit fallu essuyer. Monsieur Cavelier, & son neveu qui avoient resté à Mont-real, arriverent quelques jours aprés nous, & surent logez au Seminaire.

Nous restâmes dans ce Convent jusques au 21 Aoust, que nous nous embarquâmes dans une double chaloupe, au nombre de dix-huit personnes pour aller

Aoust

362 Fournal Historique par le fleuve de Saint Laurent, joindre un Navire, qui chargeoit & pêchoit des moruës, pour venir enFrance, nous nous y embarquâmes le 30 dudit mois d'Aoust, & aprés le saint Sacrifice de la Messe, nous appareillâmes, & partîmes pour faire route à nôtre chere patrie. Nous arrivâmes heureusement à la Rochelle le samedy 9 Octobre 1688, d'où estant partis par terre le vendredy 15, la même Providence qui nous avoit protegez & conduits, nous amena fans infortune à Rouen le sept Novembre de la même année.

Fin du Journal.

d'un voyage de l'Amerique. 363

Reste de la Lettre de celuy qui a revû ce Journal, & qui en fait la suite.

Rois Auteurs ont décrit ce voyage; le Pere le Clerc sur la Relation des Peres Zenobe, & Anastase Recollers, comme luy & témoins oculaires. Le Chevalier Tonty, témoin aussi d'une bonne partie de ces aventures; & plus amplement le Pere Hennepin Flaman du même Ordre des Recollets, qui paroist bien connoistre le pais, & qui a eu part à de grandes découvertes; quoique la verité de ses Relations soit fort contestée. C'est luy qui fut vers le Nord à la source du Missicipi, qu'il a nommé Mechasipi, & qui fit imprimer à Paris une Relation du païs des environs de ce fleuve, sous le nom de la Louisiane. Il devoit s'en tenir là, &

Q ij

Journal Historique 364 n'aller pas comme il fit en Hollande, en faire faire une autre édition tres augmentée, & peut estre pas si veritable qu'il dedia à Guillaume III. Prince d'Orange, puis Roy de la Grande Bretagne. Dessein pour un Religieux, aussi bisare que ridicule, pour ne pas dire pis. Car aprés de grands & longs éloges qu'il fait dans sa dédicace, de ce Prince Protestant, il le follicite, & le conjure de penser à ces vastes contrées, inconnuës, d'en faire la conqueste, d'y envoyer des colonies, & de procurer aux Sauvages la conoissance du vray Dieu, de fon culte, & d'y faire prescher l'Evangile. Ce bon Religieux, que plusieurs à cause de cette extravagance ont cru faussemet avoir apostasié, n'y pensoit pas. Aussi a-t-il scandalise les Catholiques, & fait rire les Huguenots. Car ces ennemis de l' ?glise Romaine, payeroient-ils des

Recollets pour aller prescher en

d'un Voyage de l'Amerique. 365 Canada le Papisme, comme ils parlent? Ou bien y porteroient-ils une autre Religion que la leur? & le Pere Hennepin, dans ce cas peut-il apporter aucune excuse?

On voit donc par tout ce que les uns & les autres ont écrit de cette entreprise, que le meurtre commis en la personne de Monsieur de la Sale la fit échouer. Mais ce qui empêcha que l'on n'y pourvust, fut que ce meurtre fut caché pendant deux ans, & que les Espagnols du Mexique, ayant esté informez de toute l'affaire, envoyerent des gens qui enleverent la foible garnison, que Monsieur de la Sale avoit laissée dans le Fort qu'il avoit bâti vers le lieu de son débarquement, avant que d'avancer dans les terres, pour chercher le Missioipi. Ils ruinerent aussi ce Fort tellement, que sept ou huitans se passerent, jusqu'à ce que Monsieur de Hiberville, Gentilhomme Cana366 Journal Historique dien, homme d'esprit, & de courage, fameux par ses belles expeditions dans la Baye d'Hudson, & ailleurs, resolut de reprendre & de relever ce projet. Il vint en France dans ce dessein, y fit un armement vers l'année 1698, partit & s'en alla dans le Golfe de Mexique. Comme il estoit bon Navigateur, il chercha si bien le long des costes, qu'il trouva cette fatale embouchure du Missicipi: ily bastit un Fort; y laissa des gens avec de bonnes munitions, & s'en revint en France, dans le desseind'y retourner avec un renfort. C'est ce qu'il sit; & ayant penetré assez avant dans le païs, reconnu plusieurs Nations Sauvages, & fait amitié & alliance avec elles, & même basti un autre Fort qu'il laissa bien muni d'hommes, & de provisions, il repassa en France. Mais ayant tenté un troisiéme voyage, il mourut en chemin; & ainsi faute de secours & de

d'un Voyage de l'Amerique. 367 soutien, cette belle entreprise perissoit encore une fois.

Mais voilà que Dieu y pourvoit. Aussi est ce son affaire, en ce que si la France y est interessée, à cause des profits temporels qu'elle en espere, l'Eglise ne l'y est pasmoins, pour la conversion des Sauvages qu'elle en attend. Sa bonté y va donc pourvoir : car il a suscité l'homme, qui pouvoit estre le plus propreàrelever, & à soutenir un projet de cette importance. C'est Monsieur Crozat Secretaire du Roy, homme d'un merite distingué, tres intelligent, bien intentionné, prodigieusement riche, qui sans sortir de son Cabinet a tant fait faire de ces grands voyages par mer, & qui ont esté tous heureux. C'est luy à qui sa Majesté par ses lettres Patentes du quatorziéme Septembre 1712, vient d'accorder le pouvoir de faire luy seul le Commerce, &l'Etablissement des Colo-

Q iv

nies dans les païs qui sont décrit, dans ce present Journal, & que nous connoissions sous le nom de la Louisiane, & de Riviere de Missionis, qui sera dores navant appellée Riviere de Saint Louis. La Concession luyest donnée pour quinze ans, sous plusieurs conditions énoncées dans ces Lettres qui sont publiques.

Et comme pour une telle entreprise, on aura besoin de Negres, la Concession permet d'envoyer un Navire à la coste de Guinée pour y en acheter. On y pourra trouver encore ce fameux Negre Aniaga, frere d'un Roy de Guinée, qu'il y a plus de trente ans que le Capitaine Delbée amena en France. Le Royeut la bonté de le faire élever, & inftruire, de le faire battiser, luy donnant feu Monseigneur le Dauphin pour Parrein; le mit ensuite dans ses Mousquetaires, puis le fit Capitaine dans fon Regiment,

d'un Voyage de l'Amerique. 369 où il servit avec honneur. L'envie de revoir son païs, où il promettoit de favoriser le commerce de France, & l'établissement des Missionnaires, l'ayant pris, SaMajesté le combla de presens, & luy donna un Vaisseau pour le remener en Guinée. Mais quand il y fut, il ne se soucia plus de son Battême, & il redevint Negre comme auparavant. Un de mes amis Officier d'un Vaisseau qui fut à cette coste en 1708, eut deux ou trois conferences avec ce Negre, qui vint à son bord. Il estoit grand Seigneur dans la contrée; car son frere en estoit Roy. Il témoigna beaucoup de reconnoissance des biens qu'on luy avoit faits en France, & fit grand accueil, & de grandes offres aux gens du Vaisseau, & à tous ceux de la Nation qui voudroient venir en Guinée.

Mais cette navigation pour la Louisiane, nous procurera encore 370 Journal Historique

la communication entierement libre avec ces deux fameux ports du Golfe de Mexique, la Havane, & Veracrus, où les Estrangers n'avoient point d'accés, & dont on ne connoissoit que le nom, & la situation sur nos cartes.

Cette derniere Ville, est le port de la nouvelle Espagne aux fond du Golfe, à dix-huit degrez de latitude Nord, située dans un terrain plat & sablonneux entouré de montagnes; audelà desquelles il y a des bois & des prairies assez fournies de bestiaux, & de gibier, dont la chair est filasseuse, & sans goust; l'air y est mal sain & tres chaud, de tous vents, excepté de celuy de Nord, qui y souffle tous les 8 ou 15 jours, pendant 24 heures seulement, avec telle violence, que des Navireson ne peut descendre à terre, & que le froid y est tres perçant. Quand le temps est clair, on voit fort bien sur le chemin du Mexi-

d'un Voyage de l'Amerique. 371 que, deux montagnes élevées audessus des nuës, & éloignées de quarante lieuës, toutes couvertes de neige. Les ruës de Veracrus sont tirées au cordeau; les maifons affez belles, & regulieres; les fortifications du costé de terre, sont peu de chose: mais la face de la Ville qui regarde la mer, est en demi cercle, un petit Fort à: chaque bout. Mais vis-à-vis cette face, à un quart de lieuë en mer, ily a sur un terrain inaccessible, à cause des battures, une bonne citadelle bien bastie, bien munie de tout; une forte garnison, &: double batterie de deux cents pièces de canon de fonte.Les Navires ne peuvent mouiller qu'entre cette Citadelle & la Ville; encore y a t-il bien des precautions à prendre, à cause que ce mouillage est difficile.

Les habitans sont mulastres à: c'est à dire de couleur de pain; d'épice; qui ne viveat presque

372 Journal Historique que de chocolat, & de confitures, dans une grande sobrieté, & mangeant rarement de la viande. Les hommes y sont fiers, les femmes retirées dans les Chambres hautes hors la veuë d'autruy, ne sortant que rarement, & encore en carosse ou en chaise; & celles qui n'ont pas le moyen, enveloppées d'une mante de taffetas, qui les couvre depuis le haut de la tête jusqu'en terre,& ne leur laisse qu'une petite ouverture au droit de l'oreille pour les coduire.Dans leursChambres, elles n'ont qu'une chemise, & une jupe de soye, garnie de galon d'or ou d'argent, sans coiffure, toûjours teste nuë, les cheveux nattez avec des rubans; une chaine d'or au col, des brasselets de même, & des pendeloques d'émeraudes aux oreilles. La mine, & la compagnie des François leur plairoit bien, si la

jalousse des hommes ne s'y oppofoit entierement. Comme dans le Navire François, où estoit l'amy qui m'a donné cette Relation, il y avoit un portrait du Roy d'Espagne Philippe à present regnant, on y venoit en soule pour le voir; on ne se lassoit point de le considerer, & il se sit dans la Ville une feste magnisque à la naissance de son sils le Prince des Asturies.

Ils sont assez entendus au commerce, mais paresseux, & ennemis du travail, aimant le faste & la molesse. Ils portent de grands chapelets pendus au col; leurs maisons sont pleines de tableaux, & d'images de pieté; & ils en ont peu de veritable. Ils sont proprement meublez d'ouvrage de la Chine, & de Pourcelaines. Les Eglises sont magnifiques en argenterie; mais la vie ni les manieres des Ecclesiastiques n'édifient point. Festes & Dimanches, il n'est point question de Matines, de Sermon, ni de Vespres: on cause dans les Eglises, on y rit

374 Journal Historique aussibien que dans les Processions, qui se font frequemment la nuit aux slambeaux.

Le Commerce y est défendu à tous les Estrangers, qui ne laifsent pas d'y venir furtivement,
& de l'y faire en secret, au moyen
de quelque presens faits à ceux
qui peuvent le favoriser. Si ces
mulastres s'appellent blancs, ce
n'est que pour se faire honneur,
& se distinguer de leurs esclaves,
qui sont tous noirs, & qui ayant
amassé de l'argent par leur travail, se rachetent & deviennent
quelquesois de gros Marchands.

La Ville de Mexique Capitale du país, & demeure du Viceroy, est éloignée de Veracrus, d'environ 80 lieuës vers l'Oüest, par un chemin tres rude, & sans vivres. Ce païs seroit bon en quelques endroits, si les Habitans avoient l'adresse & le courage de le cultiver. Ils n'y sement gueres de nos bleds, & ils se conten-

d'un Voyage de l'Amerique. 379 tent du gros mil & de la cassave, racine dont ils font de la galette, telle qu'on en fait aux Isles. Leurs arbres, & leurs fruits sont tous ceux des païs chauds. Autour de la Ville de Veracrus, il y a des buissons d'une épine sans feuilles, qui sont entremessez d'unePlante extraordinaire. Car ayant peu ou point de tige, elle pousse des feuilles d'un verd de chou épaisses d'un doir, qui croissent au bout l'un de l'autre, de la figure d'une raquette; aussi la plante se nom-me-t-elle ainsi Il sort de ces seuilles une espece de figues rouges, fort succulentes avec des pepins, comme ceux des grenades; le suc en est de couleur amarante: mais fade. Une espece de mouche s'y attache, & trouve tant de goust à ce fruit, qu'elles s'en crevent & tombent mortes à terre. On les ramasse avec soin, on les fait secher; & c'est là la graine de cochenille que l'on apporte en Europe, & dont on fait la belle écarlate. Les animaux & les oifeaux y font tels que dans les païs chauds de l'Amerique; il y a une espece d'oiseau tout rouge, qu'à cause de sa couleur on appelle Cardinal, que l'on apprivoise, & à qui l'on apprend à siffer, comme un serin. Voilà ce que l'on m'a appris de la Ville de Veracrus.

Pour la Havane, Port & Ville non moins celebr dans l'Isl de Cuba, appartenant encore à la Couronne d'Espagne, elle est à la pointe occidentale, & à la coste du Nord de cette Isle, presque sous le tropique du Cancer à quatre ou 500 lieuës en deça de la Veracrus. Elle est belle & grande; bon Port, sermé de deux Forts des deux costez; bonne Artillerie de 24 & 36, l'entrée étroite à n'y passer qu'un Vaisseau. La Ville entourée d'une bonne muraille, sortissée de cinq bastions

d'un Voyage de l'Amerique. 377 garnis de canon. Les ruës tirées au cordeau, & égales, les maisons affez belles: mais mal meublées. Une belle place quarrée au milieu avec des bastimens égaux à l'entour. Les Eglises y font magnifiques, & riches en or & en argent, lampes, chandeliers & paremens d'Autel. On y voit telle lampe fort bien travaillée qui pesera deux cens marcs d'argent. Le revenu de l'Evêché, va à plus de cinquante mille écus, & celuy qui en estoit pourvu en 1703, comme je l'ay sçû de l'amy qui m'a fait la presente Relation sur ce qu'il voyoit, estoit le plus bel ornement de sa Ville, par ses vertus & par sa charité, se contentant de son simple necessaire, & employant tout le reste pour les pauvres, & pour rétablir les Eglises ruinées. Le Commerce, quoiqu'interdit aux Estrangers, ne laisse pas de s'y faire plus facilement qu'à Veracrus. Les Ha-

378 Journal Historique bitans y sont plus familiers; les femmes plus libres; mais elles ne sortent qu'avec leurs mantes, qui les enveloppent & les cachent. Plusieurs sçavent le François, & s'habillent même à laFrançoile;& quelques uns de la Nation s'y sont habituez. Pendant que mon amy estoit là, on y fit une magnifique feste pendant quinze jours, à l'honneur de leur Roy Philippe cinq; & comme Monsieur du Cassey estoit alors avec son escadre, la Ville le pria de se joindre avec elle. Pour ce sujet, il mit a terre cinq cens hommes, qui firent dans la place plusieurs mouvemens d'exercice militaire, qui leur causerent de l'admiration. La Havane est le lieu où se rencontrent les Galions. Par ce mot n'entendez pas des Navires d'une grandeur extraordinaire; car la

pluspartne sont que des bâtimens fort mediocres, que la vanité Espagnole ensle & grossit par un

d'un Voyage de l'Amerique 379 nom de rodomontade. Mais si ces Vaisseaux ne sont pas grands, leur charge & leur richesse le sont. Avec tout cela cette Ville, l'abord des tresors des Indes Occidentales, est pleine de mendians: mais ils ne le sont que par leur faute, & par leur paresse. Les vivres y sont chers, particulierement le pain; le vin ne l'est pas, & y est bon, la viande ni le poisson n'y ont pas de goust; le Peuple yest Espagnol, & par dessus tout cela tient encore du Sauvage.

Nous avons crû devoir faire la description de ces deux fameux. Ports du Golphe de Mexique, tant à cause qu'il n'y en a pas eu de si exacte, ni si seure, que celle que nous donnons icy; que l'établissement qui se va faire pour la Louissane, y pourra avoir de grandes relations. Car la Havane estant sur la route de ce voyage, on aura la commodité des'y.

rafraichir, de s'y mettre à l'abrides mauvais temps, de s'y rétablir & de s'y radouber. Pour la Veracrus, quoique plus à l'écart, & plus éloignée; la communication que l'on y pourra avoir fervira encore à faire réussir la colonie de la Louisiane.

Et comment ne reussiroit-elle pas fous les auspices de Monsieur Crozat, chargé de l'entreprise, & que la Providence Divine a comme pris à tache de faire profperer en richesses, & en honneurs jusqu'à l'étonnement de tout le monde, sans envie, sans jalousie & sans plaintes de personne. On ne peut donc que bien augurer du sort de cette affaire. Les benedictions que Dieu a repanduës sur touttes ses precedentes, sont des garans de l'avenir. Ily en a même de plus abondantes à esperer sur ce nouveau projet d'établissement dans la Louisiane; tant il paroist avantageux

d'un Voyage de l'Amerique. 381 à la Religion & à l'Etat. Car faire connoistre & faire servir Dieu à une infinité de Sauvages, par le moyen des Missionnaires qu'on va envoyer & entretenir dans ces vastes païs; planter la foy dans ce nouveau monde, dont nous ne connoissions que le nom; & de le faire devenir un Etat François, & Chrétien, sous la domination de nôtre Auguste Monarque, & à l'éternelle memoire de son Regne, seront les suites & les fruits des soins, & des dépenses de Monsieur Crozat, la gloire de son entreprise, l'assurance de la belle fortune qu'il a faite en cette vie, & ce qui est rare à ces sortes de riches, le gage d'une bien meilleure pour luy en l'autre. Fasse le Ciel que nos fouhaits, & nos efperances réussissent. Je suis &c.



## TABLE

De ce qu'il y a de plus remarquable en ce Journal.

| T 7 Ovages de l'Amerique Septentriona                                    | le . |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| V Oyages de l'Amerique Septentriona infiniment durs & penibles, dans l'a | vis  |
| au Lesteur, page                                                         | iij  |
|                                                                          | ш,   |
| Beauté de ces pais, la mêrre page.                                       | ***  |
| Monsieur de la Sale : qui il estoit, & ce qu                             | 1'11 |
| a fait avant ce dernier vovage, la même.                                 |      |
| Ce que c'est que les Sauvages de ces pa                                  | is,  |
| la meme.                                                                 | ·    |
| Noms de ceux qui ont fait ce voyage.                                     | 12   |
| Vaisseaux du voyage, le Commandant e                                     | 7111 |
| fut Monsieur de Beaujeu, & leur départ.                                  | 13   |
|                                                                          | 13   |
| Different entre Monsieur de Beaujeu & Mo                                 |      |
| sieur de la Sale.                                                        | 16   |
| Poissons volans & vents Alizés.                                          | 13   |
| Ceremonie des gens de Marine, appellée /                                 | at-  |
| têre, empêchée par Monsieur de la Sale.                                  | 19   |
| Embouchure du fleuve Missie i dans le G                                  | ol-  |
| phe de Mexique, non reconnuë & manqué.                                   | 46   |
| Monsieur de la Sale aborde la Terre de l'Ar                              | ne-  |
| rique.                                                                   |      |
|                                                                          | 48   |
| Un des Navires échoüé & perit.                                           | 76   |
| François tuez par les Sauvages.                                          | 90   |
| Monsieur de Beaujeu Commandant de                                        |      |
| flotte, abandonne Monsieur de la Sale,                                   | &    |
| revient en France.                                                       | 94   |
|                                                                          | •    |

| TABLE.                                                     | 383     |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Monsieur de la Sale b tit un Fort au li                    |         |
| il avoit débarqué.                                         | 95      |
| Un François mordu par un Serpent Sc                        |         |
| te.                                                        | 99      |
| Autre établissement commencé par Mo                        | nsieur  |
| de la Sale.                                                | 103     |
| Conjuration des gens de Monsieur de                        | la Sale |
| contre sa vie, découverte.                                 | 104     |
| Ce dernier établ ssement abandonné.                        | 106     |
| Un nouveau commencé.                                       | 108     |
| Qui fut nommé Saint Louis.                                 | 112     |
| Monsieur de la Sale entre dans les terre                   | s pour  |
| chercher la Rivier- M'ficipi.                              | 116     |
| Baye nommée de Saint Louis.                                | 118     |
| François tuez par les Sauvages.                            | 121     |
| Description de l'habitation de Saint                       |         |
| On y trouve de la vigne, que l'on pe                       |         |
|                                                            | & 133   |
| Monsieur de la Sale revient à l'habitat                    |         |
| Saint Louis, sans rien avoir trouvé.                       | 136     |
| Il retourne pour le même sujet.                            | 138     |
| La Barque la Belle, avec son équipag                       |         |
| duë.                                                       | 141     |
| Murmure des gens de Monfieur de la Sal                     | c. 148  |
| Monsieur de la Sale aprés avoir déc                        | ouvert  |
| plusieurs Nations, & particuliereme                        |         |
| Cenis, revient à l'habitation.                             | 150     |
| François égarez & perdus, & l'un d'eux                     | 152     |
| par un Crocodile.<br>Monsieur de la Sale fait un troisiéme | -       |
| dans les terres, pour chercher sa Rivier                   |         |
| Privileges des premiers nez des color                      |         |
| Canada.                                                    | 156     |
| Beau pays décourvert par Monfieur                          |         |
| Sale.                                                      | 164     |
| Rat extraordinaire.                                        | 177     |
| Nome des Nations décongettes par                           |         |

| \$84     | TABLE.                      |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| sieur de | la Sale.                    | 164      |
| Dessein  | d'assassiner Monsieur de la | Sale, &c |
|          | 1                           |          |

| les siens, le nom de ces persides.              | 197   |
|-------------------------------------------------|-------|
| Monsieur de la Sale assassiné & son neveu.      | 201   |
| Son éloge & ses défauts.                        | 202   |
| Insulté aprés sa mort par ses meurtriers.       | 203   |
| L'Auteur de ce Journal cy épargné pour n        | 'être |
| arrivé qu'a rés le coup fait.                   | 204   |
| Les assassins se saissisent de tous les effets. | 205   |
| On ne laisse pas de continuer le voyage.        | 206   |
| L'Auteur de ce Journal rencontre un Sau         | vage  |
| vestu à l'Espagnole.                            | 21,0  |
| Les Cenis Nation Sauvage & nombreuse, v         | rien- |
| nent audevant de nos voyageurs en cere          | mo-   |
| nie.                                            | 213   |
| Un François Provençal devenu Sauvage.           | 215   |
| Les femmes Sauvages cultivent la terre          | , &   |
| font tout le ménage, les hommes ne              | font  |
| qu'aller à la guerre, pescher & chasser.        | *     |
| Mœurs des Sauvages.                             | 21    |
| Ce que fignifie Nation chez les Sauvas          | ges., |
| où l'on en trouve une appellée Tahensa,         | qui   |
| adore le feu.                                   | 228   |
| Noms de plusieurs Nations découyertes.          | 249   |
| L'Auteur de ce Journal & le frere de Monsi      | ieur  |
| de la Sale taschent de se separer des assassi   |       |
| & ne le pouvant, continuent la route ense       | :m •  |
|                                                 | 241   |
| Les assassins de Monsieur de la Sale s'en       | tre-  |
|                                                 | 2 46  |
| Les semmes des Ceris sont une seste, p          | our   |
| une victoire remportée par leurs maris,         | &Z    |
| exercent une cauauté horrible sur une prise     | on-   |
| niere.                                          | 2.22  |
| Trois des assassins de Monsieur de la S         | ale   |
| resterent chez les Sauvages, & ne voulur        |       |
|                                                 | 263   |
| No                                              | 378   |

Noms de ceux qui resterent des gens de Monsieur de la Sale pour revenir en Canada. Industrie des Sauvages pour prendre les chevreuils. Accueil extraordinaire des Sauvages à nos 282 & Suivant Voyageurs. Un d'eux se noye, & les Sauvages le pleurent. Nation Sauvage, qui reçoit bien nos voyageurs, & la Ceremonie du Calumet. Nos Voyageurs apperçoivent une Croix plantée au bord d'une Riviere, & puis une maison bâtie à la Françoise, & des François dedans. 293 Description de cette habitation. 306. Mœurs & Coûtumes de la Nation des Accan-Ridicule équipage des gens du Capitaine de la Nation des Torimans. La Riviere Mifficipi, enfin trouvée chez les Islinois. 313 Cappa, Nation Sauvage, chez qui nos voyageurs arrivent. Regalfait à nos Voyageurs par les Cap-315 Ceremonie des Sauvages, ayant tué un bœuf. Figure groffierement designée sur un rocher, que l'on a voulu faire passer pour un Monftre. 325 Fort Louis habité par les François, où nos Voyageurs arrivent. 330 Description de ce Fort, & du pays. 33**7** Mœurs des Islinois. 340 Suc d'arbres que l'on recuit en sucre le faifant bouillir. 352

## TABLE.

Adresse des Loups pour attrapper les chevreuils.

Nos Voyageurs arrivent à Quebek en Canada.

En partent pour France & y arrivent.

Suite de ce Journal cy.

Ge qu'il faut croire du Pere Hennepin.

Entreprise de Monsieur d'Hiberville.

De Monsieur Crozat pour l'établissement de la Louissance.

Fin de la Table.

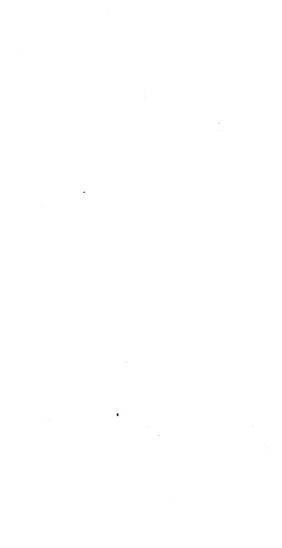





